## LOUIS HOURTICO

# A GUIDE TO THE LOUVRE

PAINTING · SCULPTURE . DECORATIVE ART

ENGLISH TEXT BY L. D. LUARD.

With 292 Illustrations and 7 Maps



QUATRE-VINGT-HUITIÈME MILLE

HACHETTE

Frence - art merces



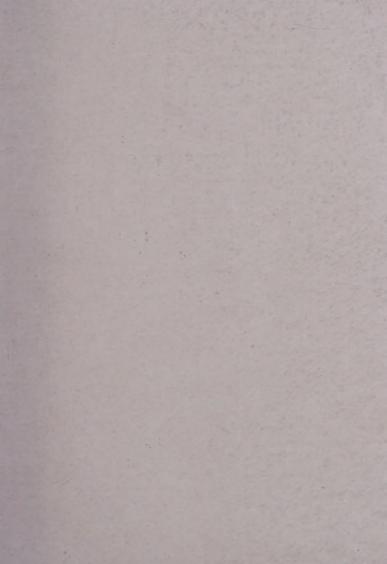



# A GUIDE TO THE LOUVRE



Leonardo da Vinci.—Mona Lisa. The Joconda.
(About 1505).

A CQUIRED by Francis I, it is perhaps the original picture of the Royal Collection. No other portrait has ever caused so much discussion, profound or foolish, from Vasari, who first mentions, but never saw it, to the philosophers and poets, who prefer the solving of enigmas to the effort of tooking at a picture. The shadow of a smile, so elusive that it seems to vary as we waich, is a miracle, if you will, but a miracle of modelling.

## LOUIS HOURTICQ

PROFESSEUR A L'ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS

# A GUIDE TO THE LOUVRE

PAINTING-SCULPTURE DECORATIVE ART WITH 292 ILLUSTRATIONS AND 7 MAPS

ENGLISH TEXT BY L. D. LUARD



QUATRE-VINGT-HUITIÈME MILLE

LIBRAIRIE HACHETTE

## THE LOUVRE MUSEUM

The Louvre Museum (both the Old and New Louvre) is open every day, except Monday, at the following hours;

From the 1st of April to the 3oth of September, from 10 to 5.

From the 1st of October to the 31st of March, from 10 to 4.

The Salle du Mastaba is open every day, except Monday; from the 1st of April to the 30th of September, from 2 to 5; and from the 1st of October to the 31st of March, from 2 to 4.

#### The Museum is closed:

On the 11th of November, the 1st of January; the 14th of July (the Fête Nationale), on whatever day of the week it falls; Friday after Ascension Day; the 15th of August (Assumption); the 1st of November (All Saints); the 25th of December (Christmas), except when any of the last three days falls upon a Sunday.

On Mondays, only members of the Lecture-parties ("Conferences-Promenades") are admitted.

The "Chalcographie", for the sale of Engravings (Porte Jean Goujon, 36, quai du Louvre) and the Department for the sale of Casts (Porte Visconti, 34, quai du Louvre) are open every day, except Sundays and public holidays, from 10 to 4.

The Authorities reserve the right of advancing the hour of closing, or of clearing the Galleries, should the lack of daylight make it necessary.

### ENTRANCE FEE: 2 FRANCS

Except on Sundays, all day.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. Copyright by Librairie Hachette, 1923.

## A GUIDE TO THE LOUVRE

## INTRODUCTION

THE Louvre is the richest museum in the world. All arts and all civilisations are represented there, and thither people flock to see those famous masterpieces, the Joconda, the Venus of Milo, the Antiope, the Victory of Samothrace... There is to attract us also the beauty and the charm of many things less supreme, less masterful. There is in truth not a room that has not something to hold us, a subject for admiration, or a source of reverie.

Some lovers of art dislike museums, they say that works of art lose their life under such false conditions, feeling like prisoners or at least pensioners in an almshouse. But, even if it is so, must we not collect these precious relics of the past? Are not the Museums the most beautiful institutions in modern life? Surely it needs but little imagination to relive the past in this rich Louvre, where humanity is represented by its rarest and most exquisite creations. For as the essence of a landscape is to be found in its every flower, so the spirit of an entire civilisation is summed up in a masterpiece.

A treasure house like the Louvre is not filled in a day : it is the work of centuries. The Kings of France, François I, Louis XIV, acquired paintings and statues for their galleries and their parks; and these, when torn from their surroundings by the upheaval of society, the Revolution gathered here for preservation's sake. The national museum once created, successive governments have worked at enriching it. From Egypt and Asia our archæologists have brought us relics of the earliest ages of humanity; and every day gifts of fine things are made to the Louvre, made that is to the public, to all of us. And this indeed is but right; for beauty only exists in its appreciation. To a hurried visitor, such a mass of treasures may appear overwhelming, the more that the building that houses them was not designed for the purpose, so that side by side things from every age and every country find a place as best they can. But what matters a little disorder in the arrangement of so much poetry? Memories of ancient France haunt these walls, from Philippe Auguste to Napoleon. The part of the building occupied by the Museum dates from the time of François I and his successors, an example of the architectural grace and ornament of Pierre Lescot, of the elegant and majestic designing of Levau and Perrault. And in the courtyard underlying all may still be traced the plan of the old keep of Philippe Auguste, the rude capital of the young Kingdom, the heart of France.











## INDEX OF THE LOUVRE GALLERIES GROUND FLOOR

| A. GALERIE XII, GREEK SCULPTURE,                           |       |                                         | 200     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| B. GALLERIFS LEADING TO THE VENUS                          | 163   | L. Antiquités orientales. — Gale-       |         |
| OF MILO                                                    | 164   | RIE ASSYRIAN AND CHALDÆAN, 205.         |         |
| GALLERY OF PAN III. SAR-                                   | 104   | - SALLE OF SUSIANE SALLE                |         |
| COPHAGUS OF MEDEA. — IV.                                   | 11    | CHALDEAN AND PERSIAN, 206               |         |
| HERMAPHRODITE OF VELLETRI.                                 |       | SALLE IV, PHOENICIA AND CY-             |         |
| - V. SARCOPHAGUS OF ADONIS.                                | - 11  | PRUS. — XXXVI, SALLE OF MI-             |         |
| VI. Psyché                                                 | 460   | LET, 174. — XXXVII, SALLE OF            |         |
| C. SALLES VIII, MELPOMENE IX.                              | 163   | MAGNÉSIE                                | 175     |
| PALLAS. — X. HÉROS COMBAT-                                 | 11    | M. XXXVIII, CHRISTIAN ANTIQUITIES       | 179     |
| TANT                                                       |       | N. SALLES: I. XIIth cent 2. XIVth       |         |
| D. XI. Salle Du Tibre                                      | 165   | cent. 180. — 3. MIDDLE AGES.            |         |
| E. XIII. ROTONDA OF MARS                                   | 166   | - 4. André Beauneveux 5.                |         |
| F. II. SALLE DES CARYATIDES                                | 164   | MICHEL COLOMBE, 181. — 6. JEAN          |         |
| G. SALLES XIV. OF MAECENAS. — XV.                          | 166   | Goujon. — 7. XVIth cent. —              |         |
|                                                            |       | 8. MICHEL-ANGE, 182. — 9. Do-           |         |
| OF THE SEASONS, 173. — XVI. OF THE PEACE. — XVII. SEPTIMUS |       | NATELLO 10. DELLA ROBBIA                | 183     |
| SEVERUS. — XVIII. OF THE ANTO-                             |       | O. SALLE COYSEVOX                       | 190     |
|                                                            |       |                                         | 190     |
| H. SALLES OF AUGUSTE, 171. — BAR-                          | 172   | Q. — Houdon                             | 191     |
|                                                            |       | R. — CHAUDET                            | 191     |
| BARIAN PRISONERS NORTH                                     |       | 200000000000000000000000000000000000000 | 192     |
| African Antiquities I. Galerie Denon                       | 173   | T CARPEAUX                              | 192     |
| J. GALERIE MOLLIEN.                                        | 174   | U MODERNE: CHAPU, DAVID                 |         |
| J. GALERIE MOLLIEN                                         | 174   | D'ANGERS, BARYE, DALOU. 192-            | 193     |
| I                                                          | st FL | OOR                                     |         |
| SALLE DUCHATEL (V)                                         | 19    | FRENCH PAINTING (XIXth cent.): DELA-    |         |
| SALON CARRÉ (IV)                                           | 19    | CROIX, INGRES [SALLE DES ÉTATS          |         |
| GALERIE DE 7 MÈTRES (VII)                                  | 25    | (VIII)]                                 | 121     |
| GRANDE GALERIE: ITALIAN PAINTING                           | ~3    | FRENCH PAINTING : EMPIRE : DAVID,       | 141     |
| (VIa. et VIb.) 35 e                                        | t 13  | GROS [SALLE DES 7 CHEMINÉES (III)].     | 123     |
| GRANDE GALERIE : VINCI, TITIEN,                            | 42    | FRENCH PAINTING [SALLE LACAZE (I)].     | 12!     |
| CORREGE, RAPHAEL (VIc.)                                    | 54    | English School                          | 144     |
| GRANDE GALERIE : BOLOGNESE, VENE-                          | 3.4   | FRENCH SCHOOL XIXth cent                | 140     |
| TIAN, SPANISH SCHOOL (VId.)                                | 54    | FRENCH SCHOOL XIXth cent., LEGS THO-    | - Trans |
| GRANDE GALERIE : FLEMING SCHOOL                            | 31    | MY-THIERY                               | 149     |
| (VIe.)                                                     | 57    | FRENCH SCHOOL OF THE END OF THE         | 2.62    |
| GRANDE GALERIE : DUTCHMEN SCHOOL                           |       |                                         | 151     |
| (VIf.)                                                     | 70    |                                         | 152     |
| SALLE VAN DYCK (XVII)                                      | 76    | - Schlichting                           | 155     |
| RUBENS, GALERIE MÉDICIS (XVIII)                            | 77    |                                         | 156     |
| SMALL FLEMISH AND GERMAN GALLERIES                         |       | - ISAAC CAMONDO                         | 150     |
| (XXIX à XXXVI)                                             | 78    | EGYPTIAN ANTIQUITIES                    | 200     |
| SMALL DUTCH GALLERIES (XIX à                               | ,-    | ANTIQUITÉS ORIENTALES, CHALDÉE,         |         |
| XXVII)                                                     | 90    | ASSYRIE, PERSE                          | 20      |
| FRENCH PAINTING (XIVth, XVth cent.):                       | 3-    | DÉCORATIVE OBJECTS OF THE ANTIQUITY,    |         |
| (IX, X, XI, XII, XIII)                                     | 99    | THE MIDDLE AGE, RENAISSANCE AND         |         |
| FRENCH PAINTING (XVIIth cent.) :                           | ,,    | Modern                                  | 211     |
| POUSSIN [SALLE MOLLIEN (XIV)]                              | 107   | ETRUSCAN AND GREEK POTTERY              | 21:     |
| FRENCH PAINTING (XVIIth cent.): LE                         |       | GALERIE D'APOLLON                       | 210     |
| BRUN [SALLE DENON (XV)]                                    | III   | RENAISSANCE BRONZES AND POTTERY         | 220     |
| FRENCH PAINTING (XVIIIth cent.):                           |       | THE GALLERY OF THE IVOIRES              | 220     |
| BOUCHER, WATTEAU, PRUDHON                                  |       | FRENCH FURNITURE OF THE XVIIth and      |         |
| [SALLE DARU (XVI)]                                         | 117   | XVIIIth cent                            | 225     |
|                                                            |       |                                         |         |

## HISTORICAL SUMMARY OF PAINTING

DAINTING is a language which every painter speaks with his own accent. Yet despite differences of time and place, schools and personalities, a powerful tradition ensures the continuity of its history, a tradition both of vision and representation, and of technique.

#### I. Vision and Representation.

The subjects treated by painters are always limited in number. The invention of "motifs" is relatively rare; a new motif is as often as not the renewal of

an old one; artists show an instinctive predilection for themes to which our eves are accustomed, and the meaning of which is immediately perceived. During the Middle Ages painting was exclusively a means of expression for Christianity: the painter no more thought of introducing modifications into the painting of subjects inspired by Christian dogma, than he would have altered the words of a prayer; and painting might have settled into a system of graphic signs, if the love and study of nature had not made of it an art of imitation. When painters introduced nature into art, the religious subject very often ceased to be more than a mere pretext; but such pretexts have sometimes survived to our own day. To Christian subjects the Renaissance added all the motives which inspired ancient art, borrowing from their art and also from their history. Finally, as we approach modern times, painting more and more frequently abandons motives both christian and pagan, merely to reproduce aspects of nature and of daily life. Yet even then, contrary to expectation, these motives are limited in number; it is easy to recognize, in the variety of subjects, the permanence, or at most the gradual transformation of old pictorial motives.

## 2. Technique.

Painting is a language associated with matter; and the painter's materials, however simple, presuppose the existence of a manufacture highly developed, with chemical receipts

and technical secrets, which are jealously transmitted. Mediums contribute as much to the formation of styles and schools, as ideas themselves. In sculpture the process is entirely mechanical and presupposes no secrets; schools of sculpture are born, die, are re-born, and the means at their disposal are always the same; it is an art which has been "re-invented" more than once. Schools of painting, however, are generally the heirs of preceding schools, or borrow from neighbouring ones. When they possess a receipt, they keep it carefully, transmitting it from generation to generation. If the receipt is forgotten, a means of expression is lost. Fresco and distemper go back without interruption to ancient times; encaustic is lost for ever. Moreover, painting is an "art of artifice," for to produce the illusion of space upon a plane surface it relies upon a number of accepted conventions. Even the most original of painters cannot free himself from the mass of visual conventions. It is impossible to attempt to explain them in a few words: to do so would be to write a history of "styles." As regards the materials employed in modern painting, the more important among them are: I.— Fresco: Painting with water as a medium upon fresh lime on a wall; the lime and painting dry together, the colours penetrating into the material that supports them. This process needs decision and rapidity, and forbids retouching. Fresco was the common medium of painting in Italy in the XIVth and XVth centuries; it led painters to look at their subjects broadly, to generalize the forms and colours, in compositions which were well balanced. 2.—Distemper: Colour mixed with a glue of some kind, used upon wood panels. This medium was employed by painters in Italy and the North up to the beginning of the XVth century; it allowed refinements in execution, and an application and re-touching impossible in fresco. 3.—Oil painting. The same process as distemper, but the medium-which is oil-keeps its transparency, even in the darkest and strongest colours, thus allowing rich effects of light and shade. The Flemings of the XVth century perfected the process, and handed down the tradition from Van Eyck to Teniers and Watteau; owing to its range and suppleness as a medium, the painters of the North, Flemish and Dutch, pushed fidelity in copying nature far beyond the other schools. The Venetians employed oil painting in a different way, laying on solid colour over which they glazed, upon huge canvases, that took the place of fresco upon walls. 4.-Water colour. Transparent painting with water upon white paper: the whiteness of the paper gives the light. 5.—Body-colour: Opaque painting, with water upon paper, very similar to distemper; the illuminations on manuscripts are in body-colour. 6.—Pastel: Dry painting with soft crayons; a rapid process which keeps the touch of the drawing and its vivacity of handling, but has the fragility of mere dust.

Modern painting has two sources: one Northern and Gothic, the other Italian. The visitor will find an example of the latter at the end of the Galerie de Sept Mètres, in Cimabue's Madonna, and of the former in the Gallery of French Primitives, in the miniatures and panels of the

XIVth century.

3. Italian Painting in the XIVth century.

At the end of the XIIIth century painters did nothing but copy the forms of Byzantine tradition. It is at the beginning of the XIVth century that the face of the Virgin lost its dull and sleepy look, in the

work of the Florentine Cimabue (about 1240-after 1302) and the Siennese

#### HISTORICAL SUMMARY OF PAINTING.

Duccio (1255-1319). During the first third of the XIVth century, Giotto (1267?-1337), one of the most forceful innovators in painting, through his power of rendering expression and the rhythm of his composition, gave new life to the regular subjects of Christian art, and indeed fixed them for a long time in certain pathetic formulas. Taddeo Gaddi, Orcagna and many others who carried on his tradition, told the stories from the Gospel and the lives of the Saints in frescoes, that abound in observations taken direct from nature. On the other hand, the followers of Duccio, the Sienese Simone di Martino (1283-1344), the Lorenzetti, while lacking Giotto's dramatic power, painted figures of great elegance, in colour schemes of great refinement.

4. Italian Primitives of the XVth century.
The Florentines.

The art of Giotto and his successors represents but a moment in the development of painting. Painters were hard at work during the XVth century, especially at Florence, perfecting the language of art; they studied nature and even sought the laws of art in

science: in perspective, the placing of figures in space; in anatomy, correctness in drawing the human form. Sculptors in bronze and marble taught painters the beauty of form finely chiselled. Masolino (1383-1447) and Masaccio (1401-1428). Uccello (1397-1475). Castagno are powerful naturalists; Fra Filippo Lippi (1406-1469) and Fra Angelico (1387 1455) already show a greatly increased delicacy in the rendering of sentiment. Fra Angelico especially, who while adopting the discoveries of naturalism, remains a tender mystic. At the end of the XVth century the names are legion: the Pollajuoli, Baldovinetti, Botticelli (1444-1510), Cosimo Rosselli, Verrocchio, Ghirlandajo (1449-1494). Filippino Lippi (about 1459-1504) and last Leonardo da Vinci (1452-1519). All these painters, though each has a personal style, collaborated in the perfecting of the art of painting; and at the end of the century; in Leonardo da Vinci's work, the art is so flexible and so rich in means of expression, as to be able to convey delicate shades of thought.

5. Italian Primitives of the XVth century. Umbrians, Milanese, Paduans, Venetians. In the XVth century, Florence was the most active centre of art, but by no means the only one. The Umbrian painters fell under the influence of Florence, yet *Piero della Francesca* (about 1416-1492), Signorelli (1441-1523) remained strongly personal. Perugino (1446-1524), trained at Florence, allowed

his art to degenerate in the direction of a tenderness often rather sickly. All these artists are exquisite painters of landscape, and the wide luminous plains of Umbria form the backgrounds of their compositions. In the North of Italy, Milan was not at all precocious artistically, and its painters, Borgognone, Gaudenzio Ferrari, must have appeared very archaic, when Leonarde settled at Milan, at the end of the century, where pious disciples gathered round mim: Luini (1475?-1533), Solario (about 1460-about 1530), Beltraffio,

#### A GUIDE TO THE LOUVRE.

Marco d'Oggione, Cesare da Cesto... — At Padua, a man of genius, Mentegna (1431-1506), created a style which absolutely dominated the North of Italy; in his reconstruction of historical scenes he joined to Florentine science scrupulous archaeological accuracy. At Ferrara his manner was the preponderant influence on Cossa, Tura. At Bologna Mantegna's influence was counter-balanced by the gentler manner of the Umbrians, as in Francia (about 1450-1517), Costa. — Finally, at oriental Venice, the painters took longer to break away from Byzantine tradition, and always retained their taste for brilliant colour and rich quality of paint. The Vivarini and Crivelli look back to Byzantine art; Carpaccio (about 1450-about 1525), Gentile Bellini (1429-1507) are already picturesque storytellers; Giovanni Bellini (1430-1516), after falling under the influence of Mantegna, is carried away by Giorgone's (1477?-1510) rich voluptuousness of colour.

 Italy in the XVIth century.
 Da Vinci, Michael Angelo, Raphael. The XVIth century saw the final expansion and rapid decline of Florentine painting. In Leonardo da Vinci's work it attains to its supreme heights of spirituality. Fra Bartolommeo (1475-1517) and Andrea del Sarto (1486-1531) borrowed the subtile refinement of his art. But soon the stupendous figures

conceived by Michael Angelo (1475-1564) created a sort of taste for the gigantesque, just at the moment that Florentine art was at its last gasp. In the first years of the XVIth century Pontifical Rome took the artistic lead. The Popes summoned Raphael (1483-1520) and Michael Angelo, whose frescoes in the Vatican were to serve henceforth as models to all the artists who came to Italy to complete their education. Michael Angelo has transposed into his frescoes so full of sentiment, the violence and the grace of his sculptured figures. Raphael, the Umbrian painter of Madonnas, sums up in his decorations in the Vatican the best qualities of Italian art, with a rhythm and a harmony of composition truly characteristic of his serene and ample genius.

7. Italy in the XVIth century. Venice.

Then came decline. Yet at Venice, where the development of the school had been less precocious, painters continued to produce works of real beauty for a long time to come. In the first years of the

century, Giorgione, successfully daring, transformed painting by demanding of it above all the rendering of the poetry of light, and richness of colour. Palma Vecchio (1480-1528), Titian (1477?-1576), whose pictures are a feast of harmonious colour, his pupils, Sebastian del Piombo, Paris Bordone, Veronese (1528-1588), a dazzling decorator, Tintoret (1518-1594) who abandoned Titian's serenity for dramatic conceptions wrapped in mysterious shadow, developed—each according to his personal instincts—this new mode of

#### HISTORICAL SUMMARY OF PAINTING.

expression, and the Venetian school continued to the very end of the XVIth century to produce work both gorgeous and passionate. Its influence was widely felt. At Parma, Correggio (1494-1534) reflects it, and one finds in his work Venetian voluptuousness with Florentine intellectualism. It is to Venetian colour that, at Bergamo Moroni (1520-1578), Lorenzo Lotto (1480-1556), at Brescia Moretto (1498-1555?) owe the intense impression of life in their portraits.

8. Northern Painting in the XIVth century.

To these three centuries of development of Italian Art, we must contrast the state of painting in the North, where it did not hold a place of equal importance. In Gothic Art painting was confined to

miniature and stained glass. It is from miniature painting that the first pictures on panels were developed; painters wrought in body colour on wood, compositions which were enlarged illuminations. In the second half of the XVIth century, such painters are found at the court of Burgundy. Malouel, Bellechose; at Cologne, Master Wilhelm and soon after Stephen Lockner. But the naturalism of painting still lagged a long way behind that of sculpture.

o. Flemings of the XVth century.

It was at this moment, at the beginning of the XVth century, that Flemish painters discovered and perfected a new process, which in a few years revo-

lutionized Christian painting. Hubert and his brother Jan Van Eyck (about 1381-1445) by the brilliancy and flexibility of their process of oil painting, showed that painting could give an exact and very powerful picture of reality. With them, or just after them, the Master of Flemalle, Roger van der Weyden (about 1400-1464), Hugo van der Goës (?-1482). Thierry Bouts (1410?-1475), Hans Memling (born before 1430?-died 1494). Gerard David (?-1523), Gerard Saint-Jean and many others, while they continued to paint traditional motifs, introduced into their religious subjects portraits of their own country and their own age. During the whole of the XVth century, this Flemish painting cast its influence over Europe.

Spanish, German.

In France, the painters of Provence, like Nicolas Froment, are imitators of the Flemings. Fouquet (1415-1485), the Maître de Moulins, although less

directly, also fell under this influence.—In Spain, the "Spanish Primitives," who are beginning to be known, such as Dalmau, speak Flemish with a local accent.—In Germany, Flemish art impressed its naturalism on the school of Cologne until then mystical and idealist; it affected painting at Colmar in the work of Martin Schongauer (about 1450-1491), and in Suabia, at Augsburg. Ulm; in Franconia, at Nuremberg. It may fairly be said that in the XVth century, European painting—Italy excepted—is derived from

#### A GUIDE TO "HE LOUVRE.

the work of Van Eyck. By sentiment religious, it is in execution minutely realistic.

## II. Flemings of the XVIth century.

But now in the last years of the XVth century, the art of the North and the art of Italy meet, and immediately Italian art has the upper hand. Northern

artists now go to Rome and Venice, to study Raphael and Titian. In Flanders, the school of Antwerp opens with Quentin Matsys (1466-1530). He is still gothic, by the naturalism of his observation, sincerity of sentiment, and brilliancy of colour; but his successors little by little lose their native qualities without attaining to classic clegance. It needs three generations before we reach, in Rubens, a combination of the picturesque naturalism of the North with the decorative grand style of Italy, that has in it the breath of life. Yet in opposition to these students of Italian art, there are some who, like Old Breughel (about 1525-1569), remain good Flemings, with their precise execution and homely flavour; their little panels, comic or dramatic, contrast to their own advantage with the ambitious compositions of the "Romanizers." The portraits of Antonio Mor (about 1512-about 1575) unite Flemish precision with Italian dignity.

## 12. Germans of the XVIth century.

The Germans also were penetrated by classicism. Their greatest artist, *Albert Durer* (1471-1528), keeps his German genius intact, with his engraver's draughts-

manship, his analytical naturalism, his art tormented and full of power; yet he studied Italian work and tried hard to achieve its beauty. Holbein (1497-1543), of a more flexible talent, understood better how to reconcile the analytical precision of German art with the elegance of Florence. Lucas Cranach (1472-1553), on the other hand, shows us how incompatible the genius of the two races could be, in his pitiable attempts at mythological composition. German painting hardly outlived the Middle Ages, killed by the reign of classicism.

## French Painters of the XVIth century.

Among the last French primitives, in the work of the Maître de Moulins, the Northern style of painting is visibly losing its harshness under the influence of Italy. And shortly, on the invitation of the Kings of

France, Italians arrive to paint altar pieces and decorations: Solario, Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto. In the middle of the century, Rosso and Primaticio were permanently established at Fontainebleau. It is there that decorative and secular painting first took root in France. The School of Fontainebleau also included painters of French and Flemish origin, Fréminet, Dubreuil, etc. But the little personality they had was too weak to assert itself in their imitations of Florentine design, and their science was unequal to the declamatory demands of the grand style. At this same moment,

#### HISTORICAL SUMMARY OF PAINTING.

painters from Flanders were executing delicate portraits of the French aristocracy. In the painting of *Clouet*, of *Corneille de Lyon*, Flemish naturalism was cultivating a new daintiness of manner the better to paint the court of the last of the Valois.

## 14. The Bolognese School.

Towards the end of the XVIth century North and South may be said to have joined: the two styles tend to become one. This moment marks a new era in the The age of discovery and spade-work is over; hence-

history of painting. The age of discovery and spade-work is over; henceforth painting is a sort of common tongue which every country speaks with

its particular accent.

During the last third of the XVIth century, when the whole of Europe copied from Italy, the different sources of art died out one after the other, and it was to study the past alone that painters went to Rome and Florence, But at this moment the Bolognese painters-Anthony, Louis and Annibale Caracci—attempted to give a fresh lease of life to Italian painting by founding an eclectic school; they inculcated the fusion of the best qualities of the masters of true originality, Corregio's softness, Venetian colour, Florentine drawing, Raphael's composition. Shortly after Michael Angelo Caravaggio (1569-1609), of Naples, set up in opposition to this art of museums, a school of pure naturalism. He copied direct from life with a vigour that at the time was condemned as vulgar. Italian painting followed the teaching of eclectics and naturalists alike, every man according to his temperamental preference: Guido Reni (1575-1642), Guercino (1591-1666), Domenichino (1581-1641), Albano (1578-1660), Feti, Salvator Rosa (1615-1673), etc. And since, during the first half of the XVIIth century, the painters of Europe went to Italy in ever-increasing number, the Bolognese and Caravaggio are the originators of modern painting.

## 15. Spain in the XVIIth century.

But differences of national character were so marked that no sharing of common principles could prevent the existence of distinct national schools.

Spanish painting of the XVIIth century, though in origin Italian, really expresses the Spanish temperament. *Greco* (1548-1625) put at the service of the Roman Catholic Church the dark mysterious visions derived from Tintoret, while Caravaggio's naturalism takes on a vigour and an emphasis approaching brutality in the work of *Ribera* (1588-1652), *Herrera* (1576-1656), *Zurbaran* (1598-1662). The least affected by foreign influence is *Velasquez* (1599-1660), the Court painter of Philip IV, who developed a method of amazing range and delicacy for the rendering of visual sensations, that astonish by their justness of observation and their novelty. *Murillo* (1616-1682) is a rich realist, whose large religious paintings abound in remissences of the Italians. But the vigour of the Spanish school is not yet exhausted. It revives in *Goya* (1746-1828) and in contemporary painting.

#### A GUIDE TO THE LOUVES.

16. The School of Rubens.

Flanders too learnt from Bologna. By dint of studying the Italian Masters the Flemish painters managed to assimilate their style; in works, the

content and dazzling vitality of which are among the miracles of human production, Rubens (1577-1640) successfully remained a pure naturalist while inhabiting realms of fancy; he irresistibly carries reality into fairyland, and his clear Flemish style dissipates the darkness of Bologna. All around him drew heat and inspiration from him: Jordaens himself (1593-1678), though not actually of his school; Van Dyck (1599-1641), his best pupil, portrayer of England's aristocracy; Snyders (1579-1657), Fyt (1611-1661), the animal painters of his school, and even Témiers (1610-1690), a delicate and spirited executant. This second school of Antwerp died with Rubens, but we shall find its influence later in France and England.

of the XVIIth century.

By their separation from the Spanish Netherlands, the United Provinces severed their connection with art, catholic, southern, and classical; their painters, in a country republican, Germanic and Calvinist, had

no palaces or churches to decorate and perforce gave up subjects from the Bible and Olympus. But the pictorial talents of the race were none the less fully employed. Painters ceased to make the journey to Italy, and settled down to observe the people and things of Holland; the landscape painters were without number. Van Goyen (1596-1656) painted water and sky; Van de Velde (1635-1672) the sea; Wynants (about 1625-about 1682) forests; Ruysdael (1628-1682) gave to the landscape of the North a noble melancholy inherent in his own genius. Hobbema (1638-1709) painted the pleasant mills of Guelders; Cuyp (1620-1691), Potter (1625-1654) horses and ruminating cattle. Portrait painters were busy in immortalizing the burghers so proud of their wealth and their independence, conquered at the sword's point; Mierevelt (1567-1641) is rather tame and sober, but Hals (1580-1666) of Haarlem, is a marvellous executant, with great freedom of hand and a hearty point of view; and the art collections and museums are full of portraits by Van der Helst (1613-1670), de Bray, Bol, etc. Others depicted on a small scale intimate scenes of Dutch life; some like Brauwer (1606-1638), Van Ostade (1610-1685), Jan Steen (1626?-1679), take one chiefly into pothouses; others-Maes, Brekenlenkam,-into humble interiors: others again, Ver Meer de Delft (1632-1675), Metsu (about 1630-1667), Terburg (1617-1681), Peter de Hooch (1630-about 1677), Gerard Dow (1613-1675) show us the untroubled life of the well-to-do. One might reproach the Dutch school with the even level of its inspiration limited to the unending portrayal of daily life, were it not for the work of Rembrandt (1606-1669) who created out of the clouds and shadows of the North a world of mystery and pathos, where reality and dreams intermingle. Rembrandt stands apart

#### HISTORICAL SUMMARY OF PAINTING.

in nis genius. The Dutch school, after three generations, ended in insignificant work, full of a cold attention to minuteness.

## 18. France in the XVIIth century

Seventeenth century France is pictured in the work of its painters. In the first half of the century the direction of their development is still uncertain;

some, like Vouet (1590-1649), carry on the School of Fontainebleau; Le Sueur (1617-1655) paints religious pictures with sincerity; the brothers Le Nain are naturalists as truthful as the Dutchmen; Valentin (1591-1634) is a thorough follower of Caravaggio; Bourdon (1616-1671) paints imitations of Teniers or Poussin; Philippe de Champaigne (1602-1674), bringing with him his Flemish naturalism, borrows something from the French intellectual point of view. But it is Poussin (1594-1665) who finally dominates this period; seizing and fixing the classical spirit, through his passion for the antique, both its art and its history, through his genius for composition, and his care for ideas and intellectual clarity. Claude Lorrain (1600-1682) sends from Italy pictures bathed in the soft light of the Mediterranean. In the second half of the century painting, like the other arts, becomes subject to the King. Mignard (1612-1695) is the fashionable portrait painter, while Le Brun (1619-1690) organizes the decoration of the Louvre, and later that of Versailles; in the large band of artists who worked under him, some are men of great skill, like the Fleming Van der Meulen (1634-1690). The artistic doctrine taught by Le Brun was rather abstract; at the end of the century, painters turned from his ideas, preferring Rubens' brilliant naturalism to the intellectual painting of the schools. Largillière (1656-1746) and Rigaud (1659-1743), excellent portrait painters, owe more to Rubens and Van Dyck than to Le Brun and Poussin, while Desportes (1661-1743), the animal painter, revives the Snyders tradition,

## 19. England in the XVIIIth century.

It is only in the XVIIIth century that England first appears in the history of painting; till then the King and the nobles had invited the best painters

from the Continent: Ant. Mor, Holbein and Van Dyck. In the XVIIIth century the seed sown by Van Dyck at last bore fruit, and native portrait painters arose. Reynolds (1723-1792), not content with studying the Flemings, discovered some of the secrets of Titian and Correggio; Gainsborough (1727-1788), who greatly admired Van Dyck, givesto his sitters a tender melancholy. Romney (1734-1802), Raeburn (1756-1823), Hoppner (1758-1860), Lawrence (1769-1830), made great play with handling, and contrasts of light and dark, the better to bring out the dazzling complexions of their fair sitters. They all knew how to put on canvas that distinction of high breeding, for which Van Dyck before them had such an unerring eye. A few of these painters, for instance Gainsborough, are landscape painters also. Constable (1776-1837) rendered admirably the fresh greens of the English

### A GUIDE TO THE LOUVRE.

countryside. Turner (1775-1851) is a visionary, an imaginative, who joins the dazzling light of Claude Lorrain to the mists of the North.

20. France in the XVIIIth century.

service of the King to the service of the fashionable world of Paris. From this time the changes of society and taste may be followed in the work of the painters. During the old age of Louis XIV, Watteau (1684-1721) in paintings deliciously rich and full of spirit, and perfectly in tune with the lively and sensual society of the time, throws with his delicate fancy a veil of poetry over the gallant adventures of the Regency. Pater (1695-1736) and Lancret (1690-1743) almost copied him. Under Louis XV, the pompous mythology of Le Brun becomes dainty and amorous in the hands of Boucher (1703-1770), Natoire (1700-1777); several portrait painters keep alive for us the life of the Court, as Rigaud and Nattier, or the life of the town-Largillière, the pastellist La Tour (1704-1788)-in portraits from which the intelligence of the XVIIIth century looks forth. Chardin (1699-1779) recounts with homely poetry the happy life of the middle classes that have no history. In the second half of the century, on the eve of the Revolution, art becomes full of sensibility, without losing its licentiousness, as in Greuze (1725-1805) or Fragonard (1732-1806), whose painting astounds by its dash and brilliance; J. Vernet, Hubert Robert (1733-1806) depict shipwrecks and ruins; Mme Vigée-Lebrun [1755-1842] painted sentimental figures. Then suddenly David, austere and grave, puts an end to all the sentimental fancies of the old regime.

#### 21. The School of David

David (1748-1825) ruled during the periods of the Revolution and the Empire. His ambition was to recreate the world of antiquity, from the statues that

In the XVIIIth century painting passed from the

have come down to us and the writings of Plutarch. Occasionally the Convention and Napoleon brought him back to contemporary events. Amongst his pupils and contemporaries some, like Guérin (1774-1833), outdid him, while Gérard (1770-1837) is saved by his good portraits, and Girodet (1767-1824) already shows leanings towards Romanticism. Two painters, Prudhon (1758-1823) and Gros (1771-1835), escaped the influence of this articifial art. Prudhon is the poet of melancholy and voluptuousness; Gros sings the epic of Napoleon. Below these ambitious masters existed a school of little naturalists, Dutch in manner, like Boilly (1761-1845), who have left amusing pictures of their time.

## 22. Romantic Period.

The sentimental revolution which created the romantic movement, entirely upset painting. David, who had infected art with his ambitious idealisations,

had left its methods and processes much impoverished. Reaction was violent against his successors. Géricault (1791-1824), first, a vigorous naturalist; then Delacroix (1798-1863). the "grand romantic" of painting, forcing the medium to express his impetuous sensations, in colour which has a passionate lyricism. The Romantics loved the Middle Ages: Delacroix, Devéria (1805-1865), Delaroche (1797-1856), Isabey (1804-1886); and oriental colour, which recurs from Delacroix to Henri Regnault (1843-1871); they admired Napoleon: Horace Vernet (1789-1863). Against Romanticism, arose Ingres (1780-1867), who upheld ideal beauty. A marvellous draughtsman, he has left some portraits of great purity of style, and compositions rather lacking in life despite the cadence of the lines. Flandrin (1809-1864) was his best pupil. Yet the majority of painters swung, undecided, between the rival doctrines: Couture (1815-1879), Chassériau (1819-1856).

### 23. Landscape Painters of 1830

The Romantics also studied nature keenly, and are the founders of modern landscape. Beginning in the XVIIIth century with landscapes that were

"arranged", they set themselves face to face with nature. Corot (1796-1875), studied particularly light, in delicate effects in Umbria, and round Paris. A group of painters settled by the Forest of Fontainebleau: Rousseau (1812-1867) painted its ancient oaks, Diaz (1809-1876) fairylike effects under the trees; Dupré (1812-1889) large decorative effects; Daubigny (1817-1878) fresh green valleys, Troyon (1810-1865) cattle, Ch. Jacque sheep, and Millet (1814-1875) the life struggle of the peasant with the soil. This fine school brought painting back to nature. In Courbet and Manet, one can see the first steps of pure naturalism, and followits development in Impressionist painting.

#### 24. Classical Painting at the end of the XIXth Century.

As a result of the "naturalistic" school of painting, there appeared in French Art two artistic clans, which though they influenced each other received their real impulse from sources entirely

distinct. One clan is descended and from earlier art, picture galleries; indeed under the Second Empire, there was a return to a Renaissance style in decoration due to the influence of architecture such as the Louvre and the Opera house: Delaunay, Paul Baudry. Other decorators were influenced, through Ingres, by the Italian Fresco-painters: Puvis de Chavannes, who, has been one of the most active influences in French painting. Gustave Moreau, Meissonier, Ribot and even Fantin-Latour turned for direction to the older masters of Italy, Spain, and even Holland. Distinguished and full of learning, they are very representative of their period, which was marked rather by eclectic taste than creative power.

## Painters.

25. The Impressionnist This school is the ultimate development of the naturalistic movement. Things had always been painted more or less in the studio. Real out of

doors light had never been done, and to paint it traditional technique had to be abandoned. The real difference between their view and that of tradition is the difference between fact and appearance. They wish not to state objects but to convey their personal impressions. They studied mostly light effects in landscape and show us nature with a fresh eye. The best known are Cl. Monet, Sisley, Pissarro, and Renoir. Degas is also an impressionist, but through his drawing.

## GENERAL PLAN OF THE PICTURE-GALLERIES







XIV

XV

## TO THE READER

This book attempts in a small compass to be useful without being tiresome, to show you the pictures without interfering with your seeing them, to be a guide to you at the Louvre, and to be read at home and refresh your memory.

The following itinerary is suggested:

I. Start from the Salle Duchâtel and the Salon Carré, stroll down the Grande Galerie, which lies along the bank of the river, as far as the end of the Rubens Gallery; this will take you in turn through the Italian, Spanish Flemish and Dutch schools (rooms 5, 4, 7, 6, 17, 18, 29 to 36, 19 to 27).

II. In returning, take the side galleries, working through the development of French painting in rooms, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 3, 2, 1. The La Caze, Thomy-Thiery, Chauchard, Camondo, Schlichting, Arconati-Visconti collections do not come into this chronological "circular trip." They should be taken at the end of the tour. The La Caze Gallery is especially representative of XVIIIth century French art; the Thomy-Thiery, Chauchard and Camondo collections are confined to French XIXth century work.

A Tthe entry to each gallery we give a brief notice of the school it contains, with references back to the Historical Summary, to allow the visitor to place it in its proper historical relation.

With few exceptions, the pictures are given in the order in which they are hung, with short commentaries. Such commentaries must not be taken as final judgments. Real judgments can never be terse, involving as they must a great deal of preliminary discussion. Such cursory notes are merely intended as pointers, and to stimulate interest.

THE more important pictures are starred to allow visitors whose time is limited to pass from one to another without delay.

A double star means that the picture is reproduced. The reproductions are placed immediately after the introduction to each gallery. Each reproduction has a commentary alongside, though the larger share of space is given to the reproductions, which is but reasonable, since a guide's duty is to efface himself before the masterpieces he is there to show.

The alphabetical index is a sort of summary catalogue of the pictures possessed by the Louvre. It contains, no doubt, not quite all the pictures in the official catalogue, but then in this it resembles the Louvre itself.

## PAINTING

## FOREIGN SCHOOLS

# SALLE V SALLE DUCHATEL

THIS room is called after the Comtesse Duchâtel who presented to the Louvre the four masterpieces which hang in the four corners:

Totheright .- . \* \* 2026. Memling. Virgin and Donors. (p. 20) .- To theleft. - \* \* 422. Ingres. La Source (p. 20) .- 1357 and following. Luini. Seven frescoes of which only the three lower arc by his own hand, the Nativity the Adoration of the Kings, and the Christ; as are also the panels of children. How admirable are the repose of attitude, the gentleness of expression and the tenderness of colouring of this art, refined through the influence of Leonardo da Vinci! The upper frescoes-the Annunciation, the Dead Christ, Curius Dentatus, are by pupils. It is a pity that there are so few frescoes in our picture galleries, for these mural compositions illustrate, much better than the panel

pictures, the vigorous growth of Italian painting .- 421. Ingres. Edipus and the Sphinx. A work of his youth; sent from Rome. Though it shows the influence of David, Ingres' own originality is already visible in the flow and precision of the drawing. - \* 2480-2481. Willem Key (attr.: to). Portraits. Perhaps by Adr. Key. by whom there are two signed portraits identical in style in the Antwerp Museum. These Flemings of the XVIth century succeded in raising the Flemish manner to the height of Italian eloquence. Their painting retains its precision and enamel like brilliancy, while the figures have lost the cramped attitudes of the XVth century panels.

# SALLE IV SALON CARRÉ

## ITALIANS OF THE XVITH CENTURY

THE Salon Carré of the Louvre used to be reserved, like the Tribuna at the Uffizi in Florence, for supreme masterpieces from any school. Such a conception has gradually lost favour, and many of the pictures have been sent back to their respective schools. To-day, the Salon Carré is devoted to Venetian art. It is the only gallery capable of holding Veronese's "Feast at Cana of Galilee," one of the largest paintings in the world. And doubtless the necessity of keeping this Veronese there led to the room-becoming Venetian. A few other pictures, to fill up, have slipped in, chiefly Polognese. (See Historical Summary, 6 and 7.)

#### A QUIDE TO THE LOUVRE.

# 2026.—Memling. The Virgin with the Donors.

the right. Saint Dominic is presenting to the Virgin the donatress and the twelve dau hters; to the left, Saint James presents the donor and seven sons. The donor is Jacques Floreins, a rich merchant of Bruges, with his wife and nincteen children. The Virgin and Child receive this numerous family with kindness. Memling's Virgin is readily recognizable, with her high narrow torehead, her long and girlish face, and her gentle and slightly sad expression. Painting was becoming more tender and softer towards the end of the XVth century.



## 422.—Ingres.—La Source. (The Spring.) Signed and dated: 1856.

HIS picture was only taken up and finished when the painter was 75 years old. It was originally just a study of a female torso done during his first visit to Italy; it hung for years in his studio, attracting deserved admiration; admiration with a sting in it however, for Ingres was tired of being reminded that he had had real talent in his early days. And so in 1856 he set to work to make a picture of it. He simply copied a Jean Goujon nymph from the Fountain of the Innocents. He painted in a face, the right arm which holds the pot, feet, rocks, water, and other accessories to justify his title. There is a lack of connection between the head and the body. It is the torso which is so admirable, with its rounded tulness and modelling so subtle as to produce the illusion of palpitating life; such solidity and simplicity recall the best antiques, while the over-refined elegance is truly modern. The face and the arm with its rather feeble action belong to a class of beauty more pretty and less serene. The eyes full of wonder, the half-open mouth, like a flower, well express the charm and innocence of youth and virginity; a type of beauty, almost expressionless through sheer innocence, of which he has left another example in the picture of " la belle Zélie " against a luminous sky in the Rouen Museum. The sinuous lines of the raised arm, the supple body, and the half bent leg are typical of Ingres, who always sought for grace of contour. The line draughtsman declares himself in every detail, including the streams of water which he must have studied at a running tap. He makes little effort to create a natural setting or to make her part of her surroundings through sympathy of tone and colour. She must have her appropriate rocky grotto, running





### 1118. - Correggio. - Antiope.

THIS picture passed through the collections of the Duke of Mantua, Charles the First of England, and the banker Jabach, before coming into Louis XIV's possession. It was only lately that they took to dutoing pictures of this type with such titles as " Jupiter and Antiope." The old inventories were satisfied with " Nymph and Satyr." The discovery of the subject of the picture as the adventure of Jupiter and Antiope is due to a confusion, to the transformation of the myth in modern art. Neither ancient poetry nor art would have conceived of Jupiter taking the form of a Satyr to surprise a sleeping woman. Correggio has simply followed an engraving of the "Dream of Polyphilus" in which we see Satyr arranging a draperv to protect Venus as she lies asleep. Venus is here accompanied by Cupid. In his search for supple curves, Correggio may appear to get his drawing distorted. He is next to Michael Angelo in the daring with which he bends and twists the human figure. He has twisted the goddess' spine and given her an attitude which no model could have taken. Her pose is even too pretty to be comfortable. Note the charming delicacy in the details of the face, the feet, the hands, such as Correggio alone can give. The colour has not the gold warmth of the Venetians, the flesh being more transparent and less robust. (Phot. Hachette.)



1587.—Titian.—Jupiter and Antiope.

A CCIDENTS, fire, retouching, even the complete re-painting of parts by Coypel in the XVIIIth century, have been unable to destroy its incomparable poetry. Do not overlook Actaon in the background, changed into a stag and being devoured by his hounds, which the huntsmen try in vain to hold and to call off. There are two distinct motifs in the picture: the one Diana's nymphs and their often over-rude companions, the Satyrs; the other, the story of Actaon's hunting. No Antiope here either. Titian has used for one of his nymphs a Venus which he painted in his vouth.

#### A GUIDE TO THE LOUVRE.



1102.—Veronese.—Supper at Cana of Galilee.
Painted in 1563 for the Convent of St. George the Greater at Venice.

It is favourite subject: " feast: a scene from the Old or New Testament, used as was habitual to him, chiefly as " pretext for grouping richly dressed patricians among buildings of marble, under a luminous sky. The architectural setting is not so much Venetian, as a decorative fancy inspired by the palaces either actually built or planned by Palladio at Vicenza. Veronese has put some contemporary portraits into the scene. Not that you will find among these grandese Francis I, Charles V, or other historical personages, dead long before and of whom he never even thought. But you may recognize Veronese himself in yellow, and Titian in deep red in the foreground group of musicians. The busy serving men who tell dark against the sky, is " new effect in painting which " shall see much used and developed by Tiepolo. (Phot. Hachette.)

## 1464.—Tintoret. Susannah.

It is difficult to appreciate Tintoret at the Louvre. Yet this composition is all his own in the placing of the large figure — daringly to the left; and in its execution — bold with incorrectnesses of drawing allowed to pass in the heat of improvisation; the maid too has a small head on an over-long body. Tintoret simplified and lost some of the intensity of Titian's colour; still, there are Venetian reflections to be found in his opaque shadows.



1498 .- Raphaël .- " Holy Family of Francis I, " so-called.

Signed: RAPHAEL URBINAS PINGEBAT. MDXVIII. ROMAE.

T this time Raphael was overburdened with work, and often obliged to have recourse. to collaboration. The picture was commissioned by Leo X as a present to Francis I. By comparing it with the " Belle Jardinière, " of twelve years earlier which is also in the Louvre, one sees how his manner has completely changed. Instead of a young Umbrian girl, we have a robust figure with rather heavy shadows. His power of drawing attitudes is now marvellous. The angel casting flowers recurs in the Feast of the Gods of the Farnesina Palace. So prodigious was Raphael's influence, that all the figures, even the insignificant St. Joseph, became stock figures in religious painting. (Phot. Hachette.)

## 1106. - Veronese. - The Supper at Emmaüs.

Signed.

VERONESE'S people are not sitting down to eat, like Jordaens', but are there to show their fine clothes and appurtenances. There is nothing left of course of the lowly story of the New Testament. It is just a fast for the eyes. (Phot. Hachette.)







1584.—Titian.—The Entombment. Painted about 1525.

All the heads turn towards Christ, whose face the painter has bathed in shadow. The body and grave-cloth alone catch the light of the setting sun. Despair is lost in beauty. (Phot. Alinari.)



1103.—Veronese.—The Supper at the House of Simon, the Pharisee.

A typical Veronese composition; figures telling dark against pale buildings and coal light The better to make use of this effect. Veronese has put his horizon line abnormally low.

To the left, on leaving the Salle Duchâtel .- 1 \*\*1118. Correggio. Antiope (p. 21).-1454. Guido Reni. Dejanira and Nessus. The four upper pictures in the four corner panels of the gallery belong to the same series of pictures on the story of Hercules by Guido They show how the Bolognese school of the XVIIth century wished to attain the plastic beauty of antique statuary. is rather vigourless .- \* \* 1587. Antiope (p. 21).-\*1198. Veronese. Jupiter destroying the Vices. Ceiling painting from the Doges' Palace. The muscular forms are developed and the attitudes violent like Michael Angelo's; the figures tell dark on a light sky. This cool light is a particularity of Veronese's pictures. -1149. Barocci. The Circumcision. A transition from Correggio to the Bolognese; colour tender. but washy .- \* 1504. Raphael. St. Michael crushing Satan. Painted in 1518, two years before the artist's death, and . ffered to Francis I, Grand Master of the Order of St. Michael. The painter had already treated this subject in 1500 (p. 59). How far he has travelled since that date! It is always the same archangel, but he his now a vigorous athlete, with the head of Ap 110. There is a fine swoop in his attitude, but the colour is heavyperhaps due to Giulio Romano .- 1457. Guldo Reni. Hercules and the Hydra. - \* 1581. Titian. The Supper at Emmaüs. A fine harmony of colour, and balanced compositi n. In the richness of the setting and the introduction of Venetians into a Bible subject, Titian prepares the way for Veronese. The grandee on the left is Frederic II, Duc of Mantua; the Cardinal on the right his brother, and the young page his son-\* 1219. Annibale Carrachi. The Apparition of the Virgin to St. Catherine and St. Luke. In this picture by one of the founders of electicism, notice the imitation of Corregglo in the Virgin and angels, and below, the imitation of the Vene

tians; St. Catherine is the offspring of Veronese. - \* \* 1192. Veronese. Feast at Cana of Galilee (p. 22).-\* \* 1464. Tintoret. Susannah (p. 22).-1143. Guercino. Virgin and Saints of Modena. Bolognese School. - \* 1583. Titian. Christ crowned with thorns. Titian's last manner, when his art is becoming more full of pathos; he had great admiration for Michael Angelo's athletic figures: note the influence of the Laocoon, of which he had a cast in his studio. Hence this agitation and this violence. His colour still keeps its passionate brilliancy. Guido Reni. Hercules on the funeral pyre .- 1418. Giulio Romano. Nativity. Black shadows, heavy forms. Notice the introduction of St. Longinus, patron Saint of Mantua. -\* 1196. Veronese. Supperat Emmaüs (p. 23). -\* 1107. Veronese. St. Mark crowning the Virtues. A ceilling panel from the Doges' Palace. How luminous the sky is, we should see better if the picture were in its right position, on a ceilling, framed in deep woodwork.-\* \* 1498. Raphael. The Virgin " of François I" (p. 23). - Guido Reni. Hercules and Achelous. - \* \* 1584. Titian. Futombment (b. 24).-1180. Veronese. Esther before Ahasuerus; composition in a violet key; a picture without his usual light sky .- \* \* 1193. Veronese. The Supper at the house of Simon the Pharisee. How simply and successfully Veronese has used the symmetry of the architecture to connect the figures spread out in a line! Figures clothed in warm colours, relieved against white buildings and a green sky: Veronese's own particular effect, to which his huge compositions owe a great deal of their clearness and freshness (p. 24).-1188. Veronese. Susannah and the Elders. Notice how Veronese prefers broken to bright colour. Now enter the Long Gallery and turn immediately to the right, into the room called " La Galerie de Sept Metres. "

## SALLE VII

## GALERIE DE SEPT MÈTRES

CIMABUE, GIOTTO, SIENESE, FLORENTINES OF XVTH CENTURY

THE "Gallery of Seven Metres," consecrated to Italian Primitives, allows us to get a general idea of the XIVth and XVth centuries, from Cimabue to Leonardo da Vinci. It is a chapter in the general history of art of capital importance, for we are watching modern painting in the making, from its Byzantine beginnings, in Cimabue's Madonna, to the work of da Vinci; from the painter trying awkwardly enough to put some of his personal feeling into his religious illustrations, down to him who seems to comprehend human thought in his subtle drawing. Neither the Louvre, nor any other museum in the world can give a complete idea of the artistic activity and technical progress of this period; for its art was fresco, and picture galleries are made for showing only paintings on wood or canvas. Still the Louvre possesses a certain number of frescoes: three are on the landing at the top of the Escalier Daru: one by Fra Angelico, much injured; two by Botticelli, one at least a masterpiece (p. 32); one by Raphael in the Gallery of Seven Metres, over the entrance; several others, by Luini, in the Salle Duchâtel. To understand Italian painting, is to remember that it was primarily fresco painting, the covering of the walls of churches, monasteries and palaces with large decorations, which necessarily compelled painters to cultivate facility and rapidity in production, with breadth of vision, clearness of composition, and simplification of both form and colour.

On the other hand, most of the panel pictures exhibited, especially those of the XIVth century, are anonymous, and difficult to place chronologically and geographically. These little paintings, however unpretentious and mediocre, still give us—even in a picture gallery—some of the exquisite poetry of their places of origin. Really to value this handful of little pictures at their true worth, you must remind yourself that two centuries separate Cimabue's and Botticelli's Madonnas. The XIVth century is represented by Cimabue's Virgin and Angels, some little panels of the School of Giotto, some of the Sienese School, of which one is by Simone

Memmi.

The XVth century, except for the absence of examples of the important work of Gentile da Fabriano and Pisanello, is sufficiently well represented for us to follow the development of Florentine art. In Paolo Uccello we see the first tentative efforts at naturalistic and learned drawing, while in Fra Angelico we admire the last blossom of idealistic art. Then Filippo Lippi, Botticelli, Ghirlandajo add little by little to the art of drawing a flexibility and certainty which leaves nothing more to acquire. (See Historical Summary, 3 and 4).

Left corner. - \* 1383. Simone Martini. The Ascent to Calvary. The most precious of the group of Sienese pictures. Brilliant colours, passionate attitudes; a certain contempt for perspective. - 1622. Taddeo di Bartolo. Calvary. At the foot of the cross is St. Francis. The gesture of Mary Magdalen raising her arms, occurs very frequentely in XIVth century painting .- 1620. Duccio (school ef). Virgin and Child. The Virgin takes us back to the archaic Byzantine type of Cimabue and Duccio.-1151. Bartolo di Maestro Fredi. Presentation in the Temple. The Sienese style shows in the precise architecture, the flowing robes, the curves of certain figures, and the archaic type of the beards. - Ist panel: 1624. School of Siena. St. Jerome. Fragment of side panel of an altar piece. - 1666. School of Slena. Virgin and Child .- 1664. Nicolo di Pletro Gerini (School of). The Marriage of St. Catherine. Giottesque Virgin; the

pretty saint is of a later type. - 1665. School of Pietro Lorenzetti. Calvary. Sienese illumination, s ft colouring, fair heads; the soldiers still Byzantine. - 16652. Bernardo Daddi (attr. to). Calvary. Curious composition with superposition of figures, as in the frescoes of the Spanish Chapel at Florence. - \*1007. Bernardo Daddi (attr. to). Nativity, Virgin in Glory, Calvary; a curious triptyque executed by a painter, who certainly admired the Giottos at Padua; this pastoral Nativity is very reminiscent of him, in its angels, shepherds, sheep, and in the weeping figures in the Calvary who have the grimace of mouth and eye peculiar to Giotto.-n.n. Lorenzo Veneziano. Virgin and Child. Signed and dated 1372. -\* \*1260. Clmabue. Virgin and Angels (p. 30). - \*1302. Agnolo Gaddl, Herod's Feast. Predella, death of St. Jean, Golgotha, episode in the life of St. James the Greater; very instructive little compositions, they show how Giottos followers lost their way, when he was not there to guide them. The composition on the left is nothing but a reduction of the Giotto at Santa Croce at Florence; how solid and well constructed it is! The other compositions how unorganised and confused 1-1541. Venetian School (so called "Master of the Sacristy of the Cathedral of Pirano"). Virgin and Child. Virgin very Byzantine. Dated 1354 .- 1563. Turino Vanni. Virgin and Child, with Angels. Signed. Are very like Orcagna's figures, with the hardness of pupil's work .- 1152. Lippo Memmi (attr. to). St. Peter. Still Byzantine in style.—2nd panel:—1621. Ambrogio Lorenzetti (school of). Virgin and Child. -To the left, Magdalen and St. Nicholas :to the right, St. Catherine of Siena and St. Peter .- Below, Eve and the serpent. Woman through whom humanity is both lost and saved .- 1316. Niccolo di Pietro Gerini. Virgin Typically Giottesque in its and Child. solidity .- 1348a. Don Lorenzo Monaco. Dated: 1408. Christ in the Garden of Olives; the Holy Women at the Tomb, which they'find empty. It is interesting to compare these long, weak figures with those of the contemporary miniaturists of the North. - \* 1301. Bernardo Daddi. Annunciation. Still very faithful to Giotto's style, in the tiny architecture, the rather heavily robust figures, and the sharpness of the contours. The colour, clear and brilliant, has entirely escaped from the sad Byzantine key. But why two angels? Behind Gabriel, is it the Archangel Michael of the second annunciation?-1625. School of Siena. St. Peter and St. Paul. Figures still Byzantine. - \* 1348. Lorenzo Monaco (school of Don). St. Agnes, St. Lawrence, St. Margaret. Triptyque inowashed out colours, with figures of Sienese grace and elegance. - To the left, not St. Agnes as is often said, but San Sano, that is St. Ansanus, one of the patron saints of Siena; the lamb is a clumsy addition; in the middle: St. Lawrence; to the right: St. Margaret .- 1314. Gherardo Starnina. Virgin and Child, with Saints. Certain figures have the delicate preciousness of Sienese figures .- 1623. Nicolo di Pletro Gerini. Coronation of the Virgin. Her gentleness makes us think of Orcagna's type. -\* \*1312. Giotto. St. Francis (\$2.30). -1313. School of Pisa. Burial of St. Bernard. It is Giotto's death of St. Francis in the Santa Croce at Florence, repeated by a mediocre pupil.-1630. Justus of Ghent. Ptolemy. The Louvre possesses thirteen portraits by the same hand, from the Palace of the Dukes of Urbino. They are doubtless by one of the imported Flemings, perhaps by Justus of

Ghent. Raphael saw them in his youth and drew them. He did not forget them, and most of them are to be found in his School of Athens, his Parnassus, or the Dispute of the Holy Sacrament. Ptolemy who is here seen with a globe of the Heavens, appears in the School of Athens with the same accessory. -\*1129. 1128. 1130. 1131, 1132. Sano di Pietro. Episodes in the Life of St. Jerome, by the "Angelico of Siena." An ingenuously conceived story, full of charming and intimate details, by a miniaturist. Notice particularly the episode of the lion; the fear of the monks; the black and white architecture of a painter accustomed to see the cathedral at Siena. St. Jerome in the desert; St. Jerome's dream. He dreams that he is being whipped for having enjoyed reading Cicero. The Story of the lion taken care of by St. Jerome, and that compels the merchants to return an ass that they have stolen; Death of St. Jerome, he appears to St. Augustin. Apparition of St. Jerome to St. Augustin and Sulpicius Severus .- 12948. Fra Angelico. The Resurrection. Has a strong look of Angelico, but it is pretty poor work .- 1315. Don Lorenzo Monaco. Virgin nursing the Child: Sienese preciosity .- 1628. Justus of Ghent. Vittorino da Feltre.-1317. Pietro Lorenzetti (school of). ("The Master," so called, "of Saintly Humility"). Birth of St. John the Baptist; according to the Golden Legend, the Virgin helped Elizabeth at the birth of St. John . - 3rd panel: 16592. Giovanni di Paolo. Entry of Gregory the Great, into the Castle of St. Angelo. During a procession on its way to pray for the cessation of the plague, he sees the Archangel Michael replacing his sword in the scabbard.-Donatello, Paolo Uccello, Brunelleschi, Manetti. The first alone is imaginary; the others certainly real likenesses, solidly constructed,-13178. Giovanni da Santo Stefano da Ponte. The Entrance of Heraclius into Jerusalem. For humility's sake he will not enter to seek the true cross, until he has put off his Emperor's robes. -1280. Venetian School, Life of the Virgin. Twelve subjects in four frames. (See also 1281, 1282, 1283). These little paintings, almost suspiciously well preserved, are very difficult of attribution : 1. The Angel and Joachim ; 2. Birth of the Virgin; 3. The consecration in the Temple. -1630. Justus of Chent. Dante (see above, Justus of Ghent, No. 1639) .- 1281. Venetian School (see above, No. 1280). Life of the Virgin: 1. The Presentation of the Virgin; 2. St. Joseph and the High Priest; 3. Marriage of the Virgin .- \*1273. Paolo Uccello. Battle. Despite the injured state of the painting the draughtsman's preoccupation with form in space is not to be overlooked. The men and horses are as stiff as wooden figures; their violence is unreal; but they are correctly placed in depth, and not one upon the other, in the Giottesque manner; foreshortenings rather forced; a daring and powerful work. with admirable heads in it .- \* 1278. Gentile da Fabriano. The Presentation in the Temple (p, 3I). -\* \*  $1422^{2}$ . Pisanello. Princess of the Este Family (p. 33).-1282. Venetian School. Life of the Virgin (see above No 1280); 1. The Visitation; 2. Nativity: 3. Circumcision.-\* 1415. Florenzo di Lorenzo. Dead Christ, and two scenes from the life of St. Jerome; St. Jerome saves two hanged men and ressuscitates Bishop Andrew. The precious and affected style of Filippino Lippior Fiorenzo di Lorenzo himself.-1632. Justus of Ghent. St. Augustin (see above No. 1639). - 1274. Francesco-Bianchi Ferrari. St. Jean the Baptist . child. Strange and attractive picture of a face showing exhaustion .- 1283. Venetian School (see above No 1280). Life of the Virgin : 1. Presentation in the Temple; 2. Flight into Egypt; 3. Christ among the Doctors .- \* 1414. Pesellino. St. Francis, St. Cosmo and St. Damien. Perhaps by Filippo Lippi; Florentine realism which remains elegant and simple. St. Francis receiving the stigmata, among rocks still very conventional; but the interior is perfectly painted, in which St. Cosmo and St. Damien are grafting a negro's leg on to the sick man . - 4th Panel at the end: 16576. Florentine School, Adoration of the Magi. Mediocre. - \* 1204b. Fra Angelico. Angel adoring. This exquisite fragment of an altar back, represents the Angel of the Annunciation.-1659. Giovanni Francesco da Rimini (attr. to), Miracle of St. Nicholas of Bari. No, not a miracle, an act of charity; he is throwing money to three poor girls to save them from falling into temptation. Little picture in the Florentine manner, finely composed as | large one.-1308. Neri di Bicci. The Annunciation. similar picture at Santa Apollonia at Florence; very like Benozzo Gozzoli when young. -\*\* \*1290. Fra Angelico. Coronation of the Virgin (p. 33).-1660. Matteo di Giovanni (attr. to). Birth of the Virgin. Very heavy and mediocre .- \*1293. Fra Angelico. Martyrdom of Saints Cosmo and Damien, and their three brothers. Part of the predella of an altar back in Florence. A delicious picture : how right the landscape is despite the simplification; there is a sort of gaiety inherent in the pure, singing colour.

-1201. Fra Angelico (school of). Beheading of St. John the Baptist. Certain of the details are similar to those in paintings of Fra Angelico's, of his old age, which are in the Chapel of Nicholas V, in the Vatican .-1656. Cosimo Rosselli (attr. to). Annunciation : dated : 1473; the picture might be thought earlier, for the pale group of the Annunciation recalls one by Fra Angelico, and some of the figures have the harshness of Donatello. We also think of Baldovinetti. -5th panel: \*1345. Florentine School. So-called "Master of the Oriental Scarf." Virgin and Child. In this charming picture one notices at once the manner of Botticelli: the anxious faces, the sad look, the pouting mouths, the bony chins, the knotted fingers, the over-long arms with broken wrists, the pipe-like folds, etc. Perhaps a work of his youth .- 1307. Neri di Bicci. Virgin and Child. Incompatible with the Annunciation above, No 1398 .- 1294. Fra Angelico (school of). Virgin and Saints. By an imitator of Fra Angelico. These pointed faces and fair curls occur in Gozzoli's work. The decorative setting of leaves and early flowers has been repeated by the painters of Perugia. On the predella, episodes from the life of St. Jerome, his dream, his death, appearing to a bishop, saving a martyr. On the frame, the arms of the Medici .-\*16574. Florentine school. Virgin and Child. This painting is as fresh as Fra Angelico, The Virgin resembles Filippo Lippi's prettiest. A possible attribution is to Pierfrancesco Florentino.-16618. Florentine School. Virgin and Child .- ¥1344. Filippo Lippi. The Virgin, between two abbots; work of the XVth century; Florentine drawing was already very learned. In the sweep of the draperies, the elegance of the attitudes, one sees the influence of Ghiberti's bas-reliefs. The children's faces, short and round, are characteristic of Filippo Lippi. The colouring has lost Fra Angelico's dazzling freshness .- n.n. School of Pesel-Virgin and Child. Very delicate with gently flowing outlines, on a background of flowers full of delicate detail .- 1662. Piero Virgin and Child. The di Cosimo. mother's heavy evelids and the chubby Child show Leonardo's influence .- 13,84. Neroccio di Bartolommeo. Virgin and Child. Certainly to be attributed to one of the precious Sienese masters,-1300. Botticelli (School of). In the centre : Christ in the garden between the Magdalen and King David; to the left, the Visitation, St. Peter of Verona; to the right, St. Francis, St. Dominic and St. Onophrius. School work. -\* \* 1343. Pesellino (School of). Nativity (p. 32) .- 1641.

#### SALLE VII : GALERIE DE SEPT MÈTRES.

Fra Zaganelli da Cotignola. Christ carrying the Cross. Reminds one of the Venetian School .- \* 1367. Mainardi. Virgin and Child. A pretty circular panel, in which one sees his likeness to Ghirlandajo, his brother-in-law; the goodnatured faces a little middle class. In the background, two towns; to the left, possibly Florence; to the right. Venice.-1657. Florentine School. Virgin and Child : Botticelli's influence .- 6th panel. - \*\* 1296. Botticelli. Virgin and Child (p. 31) .- \*1322. Ghirlandaio. Supposed portrait of Francesco Sassetti and his grand-Realism both amusing and touching in its placing of the two heads so close together. Ghirlandaj , painted Florence and its people with great enjoyment. -1134b. \* Alessio Baldovinetti. Virgin and Child (p. 34). -1299. Botticelli (School of). Venus reclining. Dry pupil's work .- \* \*1321 Ghirlandajo. The Visitation (p. 34).- 1662b. Filippino Lippi (School of). Scene from the story of Virginia. Painting from a marriage chest. - \*1367a. Verrocchio (School of). Virgin and Child. A pretty work in which one sees many of the accessories from Verrocchio's studio, - jewels, cushion, etc. -\*\* 1663. Botticelli (School of). Young Man (b. 31). - madonna of the Magnificat; a faithful, rather dull replica of the celebrated circular panel in the Uffizi.-1640. Francesco di Giorgio. Rape of Europa amusingly naive; undoubtedly a panel of a marriage chest, the subjects of which were always matrimonial adventures. Some of the figures recall Matteo di Giovanni, or one of the Sienese precious and reactionary painters .- 1300a. Sandro Botticelii (School of). Virgin and Child. Botticelli clumsily copied .- 7th panel .- 1417. Pinturicchio. Virgin and Child. By an Umbrian of second rank, puerile and weak. The Pope with the dove is St. Gregory .- 16632. Florentine School. Portrait of man,-not very interesting .- 1416b. Bartolommeo di Giovanni, called Alunno di Domenico. Triumph of Venus; or rather, the arrival of Thetis. Painted for a marriage chest. A very mythological fancy interpreted by a pupil of Botticelli, or of Ghirlandajo, at a time when the Florentines had already discovered antique

poetry, but not antique art .- \*1482. Botticini. Virgin in glory, between the Magdalen and St. Bernard who writes to her dictation. Now that Botticini is known as a defimite personality, a pupil of Botticelli, there can be no hesitation in ascribing this picture to him, for it contains his knotted drawing, hard modelling, attitudes that lean over, and floating draperies. Composition overloaded with detail, some of them rather archaic such as the cherubims, the clouds, the gilding .-1573a. Perugino (School of). Virgin and Child,-1008, Girolamo di Benvenuto. Judgment of Paris, by a Sienese of the end of the XVth century .- 16574. Jacopo del Sellajo (attr. to), St. Jerome; imitator of Botticelli; right, Christ and St. John; left, St. Augustin and Child; in the background, Florence. - 1323. Benedetto Ghirlandajo. Christ mounting to Calvary, by the brother and pupil of Domenico Ghirlandajo. His style is less sure; he appears to have been trying for German violence, inspired by Lucas of Levden. - 14168. Bartolommeo di Giovanni, called the Alunno di Domenico. Marriage of Thetis and Peleus (see above No 1416b). - 1661. Zanobi Machiavelli. Virgin and Child. Left, St. Augustin and St. John the Baptist; right, St. Antony and St. Francis. Florentine work of the middle of the XVth century, Details remind us of Lippi, particularly St. John the Baptist and St. Augustin.-1657. Jacopo del Seliajo. Esther before Ahasuerus. From a marriage chest. - 1505, Sienese School. St. Antony. End of XVth cent. 1640. Antonio Vivarini (attr. to). St. Louis of Toulouse, by some painter of Murano. In the corner .- 1310. Benozzo Gozzoli. Triumph of St. Thomas Aquinas. By Fra Angelico's best pupil. The theological intent, chokes the fancy of this most picturesque of painters. St. Thomas on a throne; above. God the Father bears witness: bene scripsit de me; Aristotle and Plato look on; at his feet Averroes defeated. An ecclesiastical council acclaims his doctrine : Glorefication of the Dominican Order. Under the doorway: Raphael (School of). Fresco of Magliana, from a Roman Villa of this









## 1312.—Giotto.—St. Francis receiving the Stigmata.

On the border: OPUS IOCTI FLORENTINI. THIS altar piece, painted in distemper, was executed by an artist who took some of the frescoes in the upper church at Assisi an his inspiration. It is noticeable how the Giottesque manner has freed the human form from the Byzantine dislocation; the drawing of St. Francis is simplified but is not unnatural. His landscape setting is rudimentary; Giottesque landscape never got beyond these geometrical rocks and a tew tutts of leaves. The perspective is correct in the details, but the painter does not observe the relative sense of scale. The three small compositions of the predella are also reductions of subjects from the upper church at Assisi. From the left, Innocent III has a vision of St. Francis supporting the primitive church of St. Peter; St. Francis receiving the statutes of his Order; he is preaching to the biras, which are painted with skill and refinement of observation. (Phot. Hachette.)

### 1260. - Cimabue. - Virgin and Angels.

THIS picture, almost barbaric, is of prim ordial importance in the history of Art. It is in Madonnas of this kind-there are many examples in Italy—that Vasari places the tenlative beginnings of modern painting, towards the end of the XIIIth century. It is attrributed to Cimabue, the mosaicist, who has the renown of being the first to break with the maniera græca. Really this Madonna still shows all the Bysantine characteristics: lack of perspective, and of relief in the modelling, harsh sharpness of the lines, earthy colour, greenish shadows, gold background, and golden cross-hatchings to mark the lights. The dull somnolence has a certain dignity.



#### SALLE VII : GALERIE DE SEPT MÈTRES.



1296.—Botticelli.—Virgin.

How aloof is Botticelli's tender melancholy
from Ghirlandaio's familiar representa
tion! This charming "Maternity" is already
overcast with the presentiment of the sufferings
of the Passion. (Phot. Hachette)



1663.—Portrait of a young man.

Which Florentine carved this face, refined
yet energetic? Such faces, touched with
disdain, occur in pictures by Botticelli, Ghirlandavo. It resembles a drawing in the
Uffixi attributed to Flitppino Lippi.



1278. - Gentile da Fabriano. - Presentation in une Temple. - 1423.

This delictions little painting is from the predella of the famous picture of the Adoration of the Magi at the Academy at Florence. It skilfully binds together elements very diverse. The central scene of the Presentation in the Temple is a stock religious arrangement; while the wings are simple bits of observation from the streets of Florence. (Phot. Hachette.)



#### 1297.—Botticelli. Giovanna Albizzi and the three Graces.

THE allegory of this picture is not of the clearest. It is none the less one of the works in the Louvre which best illustrates the distinction of Florentine art. The fresco is as light and transparent as meter colour. Large eyes, delicate faces, curving necks, a grace mittle stiff: Botticelli himself, when he is being graceful. (Phot. Neurdein.)

# 1343. Pesellino (School of). The Nativity.

THE Virgin and St Joseph recall Ghirlandaio's Adoration of the Shepherds. The background like a Northern master's. The two angels are to be found each side of a Crucifixion by Pesellino in the National Gallery. (Phot. Hachette.)



#### SALLE VII : GALERIE DE SEPT MÈTRES.



# 1422<sup>A</sup> —Vittore Pisano, called Pisanello.—Portrait of a Princess of the Este Family.

HE is as clever at handling a profile in paint as he is on a medal. One is struck by his power of seizing and emphasizing individual character. This poor little face, pale and anæmic, stands out as clearly in our memory as it does against the background of dark foliage. Pisanello, who has left delightful sketches of the ladies of his day, reckoned peculiarities of costume and head dress among the indications of individual character. He also observed and analysed animals and plants with the keenest of the Japanese. The little flowers, pinks and columbines, the butterflies are painted with unerring minuteness. Indeed, the naturalism and the precision of touch show his kinship with the illuminators of the North. The little princess is undoubtedly Ginevra d'Este, married at fisteen to Sigismund Malatesta, dving of poison at oneand twenty. She was sister of Leonello d'Este, of whom a portrait-no doubt a pendant to this one—is in the Academia Carrara at Bergamo. Leonello d'Este is to be seen kneeling at the feet of the Virgin in a neighbouring picture in the Louvre, attributed to Gentile da Fabriano (Nº 1159 A). (Phot. Hachette.)

# 1290.—Fra Angelico. —Coronation of the Virgin.

N unalloyed masterbiece of Fra Angelico's work, and of the Louvre collection. The composition, almost hierarchical in its symmetry, is very skilful. The jewelled steps that lead up to Christ's throne are placed in a perspective seen from below. The silhouette of the Virgin is one of his most graceful inventions. We are in Paradise among fair, curlyhaired angels, and saints of both sexes, with radiant taces, and eyes of blue. Fra Angelico has all the naturalism required for efficiently imitating natural effect; but it is the radiance of the spirit which gives the beauty to his work. The clearness and purity of the colour evoke visions of heaven and angel choirs. This panel lights up the galler v in which it is hung. (Phot.





### 1134 B.—Alessio Baldovinetti. Virgin and Child.

THE beauty of this Madonna adds to the mystery of its origin. It is very rarely that a probable attribution cannot be made for so fine a picture. Yet who indeed can the painter be that gave such nobility and sweet gravity to this Virgin, and yet has left no other picture the same in style? There is an almost identical composition in the Jacquemart André Collection, less well preserved and less beautiful, differing only in the landscape and the Child who is wrapped in swaddling clothes. The Virgin in her pride the head held high upon the unbending neck, the eves looking down under drooping evelids the clear landscape, the plain studded with bushes and watered by a meandering river, make one think of Piero della Francesca. But Piero della Francesca's figures are robust, one knows none by him so delicate as this. Alessio Baldo. vinetti seems the only choice; and indeed the landscape, the light key, the rather sharp opposition of the values, and certain other analogies make one think of him. He worked in Fre Angelico's studio before he became one of the keenest naturalists of Florence. His output moreover, is small, very unequal and not easy to define.

## 1321.—Ghirlandalo. The Visitation.

Dated 1401.

panel in distemper by an artist who was primarily a tresco painter, with hardly trace of the primitive, so broad is the modelling and so perfect are the attitudes. The only trace of archaism is in the lack of cohesion and interplay of the colours which are a little acid. The Virgin has not the distinction of Botticelli's, she is just a young woman, gracious and good of face, but a little too robustly middle class. The attitudes areadmirable; St. Elizabeth is falling on her knees before the Virgin, who checks the movement. Their tenderness is the same, mingled with deference in the one and graciousness in the other. In the background recognizable by its buildings is Rome. Ghirlandaio had been to work at the Sistine Chapel m few years previously. (Phot.



### SALLE VI

### GRANDE GALERIE

#### FIRST SECTION

Left Wall: 1st panel: Pupils of Perugino, who have made still more commonplace the weak drawing and soft colouring of their master. (See Historical Summary, 5.)

1569. Spagna. St. Francis of Assisi, receiving the stigmata; a little lifeless .-1573. Umbrian school. Virgin and Child. Style of Perugin . - 1527. Luca Signorelli. St. Jerome in ecstasy. Good painting, the planes firmly defined. The only Umbrian who did not sink into softness and lifelessness .- 1568. Spagna (attr. to). Christ at the Sepulchre, between the Virgin and St. John Lack of dramatic power typically Peruginesque .- \* 1540. Spagna. Virgin and Child. A pretty little thing .- 1677. Ercole de Roberti (School of). Author and subject unknown. Fragment of a large composition. Portraits that were part of a picture that has disappeared. Perhaps of the Ferrara School .-1570. Spagna (attr. to). St. Jerome in the wilderness .- 1505. Perugino Holy Family with St. Catherine. In his rich and amber manner .- 1633. Justus of Ghent. St. Thomas Aquinas .- \*\* 15662. Perugino. St. Sebastian (p. 38).-1566. Perugino. St. Paul. In his worst commonplace manner .- \* 1525. Luca Signorelli. Birth of St. John. Signorelli is a painter of such vigour that he is recognizable even in a small composition by the freedom of the attitudes and the breadth of light and shade .- 1527. Luca Signorelli (attr. to). Fragment of a composition; the exotic figures are perhaps retainers of the Magi .- 1634. Justus of Ghent. Virgil.-1120. Nicolo Alunno. Scenes from the Passion. Lively story-telling, heavy colour. (The inscription to the left gives the author's name) .- 1526. Francesco Signorelli (attr. to). Adoration of the Magi. Large and powerful composition; violent contrasts of tone; executed under Signorelli's influence.

Right Wall: 1st panel: Work of the Umbrian school, Perugino and his pupils. Spagna, and paintings executed either by Luca Signorelli or under his influence. (See Historical Summary, 5.)

1370. Giannicolo Manni. Assumption of the Virgin; by an imitator of Perugino.—
1300. Palmezzano. Dead Christ; signed, dated 1510. By an Umbrian influenced by Mantegna.—1285. Bernardino Fasolo de Pavia. Virgin and Child.

On each side of the door 1 14374. Holy Family. -140, Glannicolo Manni. Baptism of Christ. School of Perugino. -1657b, Vivarini (School of). Virgin and Chiid. How strange she is with her short skirts and bare feet! -1371. Glannicolo Manni. Adoration of the Magi. An imitator of Perugino.

Over he door: Francesco Caprioll of Raggio (attr. to). Virgin and Child.—1571. Olatteo Balducci. Judgment of Solomon.

School of Perugino. An attempt at the dramatic, but entirely tame.—1528. Luca Signorelli (School of). Virgin and Child. It has his gravity and sad colouring; lies half way between Florence and Luca Signorelli,—1564. Perugino. Virgin and Child. Symmetrical composition dear to this school.—1572. Giannicolo Manni. Virgin in Giory.—1572. Matter Balducci (attr. to). Judgment of Daniel, in the case of Susannah and the Elders. Attempt at the exotic: a palm tree, a negro boy playing a tambourine,—1539, Spagna. Nativity,—of a charm at times a little childish, and always with Perugino's symmetry.

#### A GUIDE TO THE LOUVRE.

Left Wall: 2nd Panel: Devoted to the early Venetian school of the XVth century. Carpaccio and Giovanni Bellini moderately represented, but Antonello of Messina has a master-piece. Mantegna, though not properly of this school, may be associated with it on account of the profound influence that he exercised upon his contemporaries in the North of Italy. In no Museum can he be better studied than in the Louvre. Lorenzo Costa worked at the same time as he fer Isabella d'Este's private chapel. (See Historical Summary, 5.)

\* 1211, Carpaccio. St. Stephen preaching at Jerusalem. Picturesque, oriental architecture. Dalmatian women. Full of amusing little incidents .- 1157. Gentile Bellini (School of). Reception of a Venitian Ambassador at Cairo, in 1512.- \* 1374. Mantegna. The Virgin of Victori. The real fruit of the Battle of Fornovo is this picture offered to the Virgin by Francis of Gonzaga, Extraordinary dignity with preciously parated accessories; the Virgin and donor exchange looks of kindly protection and fervent gratitude. The Virgin's gesture has been copied by Correggio, -- 1136. Jacopo di Barbari. Virgin at the Spring, with St. Anthony and St. John the Baptist. A precious work, in style akin to Venice and Dürer, -1268, Carlo Crivelli. St. James of Marcia, copied from the St. Bernadino of Siena : dry, meagre, true to the traditional type and his usual style, Signed, dated, 1477.-\* 1376. Ma tegna Wisdom triumphing over the Vices. For Isabella d'Este, as was the Perugino (No 1567) the same subject. The Virtues arrive on a cloud to replace the Vices. The little ligure of Minerva preciously chiselled .-\*\* 1134. Antonello da Messina. The Connotti re (p. 41) - \*1270. Jacopo Bellini (attr. to). Madonna with Leonello d'Este. A supposed work of Jacopo Bellini, the parent of the painters of the North of Italy and of Venice. Refined painting, with weak passages of modelling in the face; and niggling in the landscape. The tiny donor is Leonello d'Este, whom we know well on Pisariello's medals.-\*\* \* 1373. Mantegna. Calvary (p. 39).-n.n. Bartolomeo Veneto. The Circumcision. Signed and dated: 1506. One often notices a German influence in Venetian painting at this date. 11580 Giovani Bellini. Man's portrait; precise, brilliant, with the dry precision of a primitive.-1158b, Giovanni Bellini. The Saviour in benediction. Fine face, full of suffering. Keen style. Work of his youth. -\* \* 1375. Mantegna. Parnassus (\$\varphi\$. 39). Above, the three pictures painted for Isabella d'Este : - \* 1507. Perugino. Combat of Love and Chastity: Scattered and mediocre. -1202. Lorenzo Costa. Janus and Mercury pursuing the Vices. The painting has deteriorated with age .- 1261. Lorenzo Costa. The Court of Isabella d'Este. Love is crowning the princess, who is surrounded by poets and philosophers. Over ingenious, otherwise charming. Of a school half way between Mantegna and the Umbrians .- 1156, Cariani (attr. 10). Portraits. Very fine, by a Venetian of 1515.—
1607. Bartolommeo Vivarini. St. John Capistran. Signed, dated 1459. Another Byzantine mummy which strangely resembles St. Bernardino of Siena. The Gothic inscription is suspect,-1373\*\* Mantegna. St. Sebastian (p. 41).-1350. Lorenzo Lotto. St. Jerome: surprisingly modern landscape. -1303. Montagna. Ecce Homo. - \*1260. Cima da Conegliano, Virgin and Child, a delightful picture in which the freshness of colour makes up for the uncertainty of the drawing. There is a picturesque Alpine lake .- 12528. Catena. Portrait of Giulio Mellini, influenced by Antonelloda Messina. -12594. School of the Marches. Virgin with Angels .- 1318. Caroto. Virgin and Child. Characterless Virgin.-1159. Giovanni Bellini (School of). Virgin with St. Sebastian; school work, rather dull.-1158. Giovanni Bellini. The Virgin with St. Peter and St. Sebastian. Extreme softness of colouring. Rather weak work, no doubt by a pupil, despite the signature which, indeed, is only the school trademark.

Left Wall: 3rd Panel: Devoted to the earlier Milanese masters, previous to the arrival of Leonardo da Vinci. This school is of slight importance in the history of painting. Yet Borgognone and Gaudenzio Ferrari are very personal masters.

Massone. Nativity, Giovanni signed by a Piedmontese painter. Despite the thoroughly Italian architecture, it has a flavour of the North .- 1483. Fr. Sacc i. The four Doctors of the Church. Signed, dated 1516. Like the last, shows German influence.-1182d. Borgognone. St. Augustin and Donor. The customary grey tonality of the old Milanese master. \* 1265. Leonardo da Vinci. Annunciation (p. 42). -\* 1181. Borgognone. The Presentation In the Temple. Solidity and gravity like Mantegna's, rather than charm. Note the rich, decorative Lombard architecture.-1182. Borgognone. St. Peter of Verona and Donor. The donors are presented by their patron saints, St. Augustin and St. Peter of Verona, Solemnity of attitude almost hierarchical .- 1545. Zenale (attr. to). Circumcision. The symmetry of the composition kills the action. - 1675. School of Genoa. Annunciation. Strange picture showing influences German (in the Virgin) and Paduan (in the foreshortening, unsuccessful at that, of the Angel). It must have been painted in the North of Italy, between Genoa and Nice, by some local painter who had seen Flemish and Italian painters, travelling through,-1285. Gaudedenzio Ferrari. St. Paul. One identifics him by the incident on the way to Damascus; the minute realism shows Northern influence.

Right Wall: 2nd Panel: Especially devoted to the Florentine school of the XVIth century. Andrea del Sarto and Fra Bartolommeo were the two most brilliant masters in it, as Raphael and Michael Angelo were away at Rome. (See Historical Summary, 6.)

1416. Piero di Cosimo (School of). Coronation of The Virgin. Commonplace and incorrect work,—1134. Antoniazzo Romano. Virgin and Child. Signed, dated 1494. In the manner of Pinturicchio. - 1437. Jacopo Boatori. Virgin and Child. School work, very close to Perugino, but with firmer lines and more gravity of expression, -\* 1263. Lorenzo di Credi. Virgin and Child; St. Julian Hospitator, St. Nicolas of Myra. One of the best works of this fellow pupil and imitator of Leonardo da Vinci .-1240. Carucci, called Pontormo, Holy Family. End of Florentine school; the roughness of certain figures and the breadth in the draperies, is due to Michael-Angelo's influence; in a medallion, the nobles in procession .- 1264. Lorenzo di Credi. Noli me tangere ; despite Leonardo's influence, this painter never lost his rather vulgar correctness .- \* \* 1644. Franciabigio. Portrait of young man (p. 50). - \* \* 1115. Albertinelli. Christ and the Magdalen (p. 40). - \* 1436. Francia. Christ on the Cross. Job at the foot of the Cross. This picture is very characteristic of Francia of Bologna, half-way between Mantegna-the severe draughtsman of figures that stand so firmly - and the Umbrians with their tender contours and luminous landscapes .-\* 1114. Albertinelli. Virgin and Child. Signed. dated: 1540. By Bartolommeo's collaborator; the St. Jerome is very near to Filippino Lippi. To the right, St. Zenobia, a Florentine saint: in the background, he is reviving a child .- 1436. Francia. Virgin with four saints: St. George, St. Sebastian, St. Francis and St. John the Baptist; perhaps by Francia's son James. \* 1153. Fra Bartolommeo. Annunciation. Signed, dated 1515. The symmetry of the composition prevents our recognizing the traditional motive. The two saints kneeling are charmingly graceful and dignified .- \* 1516. Andrea del Sarto. Holy Family. Delightful composition, in which Del Sarto shows himself to be not only the easiest draughtsman of Florence, but also the most refined colourist of the sch ol .-1363, Raffaellino del Garbo. Coronation of the Virgin. One of the mediocre painters of Florence. The upper group is inspired by Filippino Lippi, whose pupil he

Right Wall: 3rd Panel: Devoted especially to the schools of the XVth century, intermediary to Padua and the centre of Italy; Ferrara and Bologna; schools only relatively original, and represented generally by works of second rank. (See Historical Summary, 5.)

1435. Francia. Nativity; very Umbrian in sentiment and execution. Such a painting recalls the surroundings in which Raphael learnt his art.—1388. Mazzolini (attr. to).

Christ preaching to the multitude.—1677. Ercole del Roberti. St. Apollonia and St. Michael. Ferrarese school, perhaps Cossa; prettily drawn.—1174. Bononi.



# 1167.—Bianchi Ferrari.—Virgin and

Child. St. Quentin and St. Benedict. THIS composition is very original, even in its feeblenesses. Admittedly, the placing of the Virgin, the Saints, and the Angel playing on the steps of the throne is not new; for such a composition is to be found in all the masters of Northern Italy about 1500. But the types of face are very peculiar; while the colour, in its tender softness, pale and rather soapy, recalls no known master. Undoubtedly it was painted by a painter of Bologna, Ferrara, or Parma, at the beginning of the XVIth century; all trace of the primitive has disappeared. Corregio learnt his art among such pictures. Several painters have been suggested as the possible author of this work, mostly from the second rank, men without a manner sufficiently personal and definite to make any attribution at all certain. There is a picturelnear by on the same wall, which has resemblances with this mysterious Virgin and Saints. It . Lorenzo Costa's " Court of Isabella d'Este," some of the details of which—such us the temale heads, the folds of the drapery-show that both pictures come from the same milieu, (Phot. Hachette.)

### 1566.—Perugino.—St. Sebastian.

Galerie, to compare Perugino's picture with one of the same subject by Mantegna. the severe and forceful draughtsman of Padua. Towards the end of the XVth century, public taste was turning from the intense and severely chiselled manner of the "primitives." There was a relaxation in all the schools. Perugino. contemporary of Leonardo da Vinci, and his tellow pupil in Verrocchio's studio, was one of the first to fall in with the new fashion in his soft and sentimental painting. In the modelling, he has nothing of Leonardo's impeccable correctness and mystery. His drawing is very negligent. Indeed this picture explains Perugino's success. Compared with Florentine figures, a little overhard, this adolescent in his langorous and careless attitude with his ecstatic expression, is of a type of beauty far easier to understand. Even in so simple a composition the characteristics of Umbrian work are not to be overlooked: the almost perfect symmetry of the two wings,the supports of an arch—the delightful landscape, the depth of the sky, the lightness and transparency of the atmosphere, the delicacy of the bushes all help to introduce into the works of these masters some of the poetry which surrounds Lake Thrasimene.





#### 1373.—Mantegna. Calvary.—1459.

portion of the altar piece of the Virgin of San Zeno at Verona; the two other portions are at the Museum at Tours. It belongs to the first part of Mantegna's life. One feels in it an application and severity due to great knowledge: a chiselled precision in the drawing of the rocky landscape, the hills, even the stony clouds: anatomical science in the crucified figures; traditional colour in the parts borrowed from ancient bas reliefs or medals; the influence of Donatello. The composition is controlled by an effect of

perspective: the hollow centre displaying the vanishing of the lines, which is further accentuated by the diminutiveness of the figures, that walk towards the background. All this science produces a unity of impression; the picture is full of grief, bitter and violent, especially in the group of weeping women. (Phot. Hachette.)

(M) (M) (M)

1375. - Mantegna. - Parnassus.

Towards the end of his life the genius of Mantegna softened and his art attained a more mellow beauty. The severity of his drawing is unabated, and, except Apollo, who is a little figged out,

there is not one of the figures which would not make perfect statuette. Mercurv is exquisitely beautiful. clear-cut like primitive painting, with the elegance and suppleness of classic The Muses are full of lite: how their legs dunce! The finely designed group of Venus and Mars are placed a little oddly in front of a tricolor couch. Near them is a cupid teasing with a blow tube a Vulcan at his forge. The subject was laid down with great exactness by Isabella d'Este: it symbolizes the triumph of Love allied to Poetry and Eloquence. This picture decorated the chapel of the Princess at Mantua, as did three other Mantegnas, and a Costa. and a Perugino, - also in the Louvre. (Phot. Hach.)





# 1169. — Beltraffio. — The Virgin with the Casio Family.

Painted in 1500.

Y a Milanese pubil of Leonardo The old Milanese school shows in the simple solidity of the composition and the symmetrical and rather massive figures of the donors. They are Girolamo Casio and his son, Giacomo, who was a poet, as is shown by his wreath of laurel. Their patron saints are St. John the Baptist and St. Sebastian. Leonardo's influence is noticeable in the chubby child, in the delicate shadows that model the Virgin's features, in the indolent elegance of St. Sebastian, in his handsome tace surrounded by long curls. Beltraffio has left some very fine portraits, which are sometimes attributed to Leonardo. The portrait of the Casio to the right would make a more distinct impression if it were by itself in a small trame.

### 1115.—Albertinelli. Christ and the Magdalen.

THIS little picture, attributed to Albertinelli, is one of the most attractive works by Fra Bartolommeo his triend and master. Its fine colour and grace of drawing prove it to be by one of the finest Florentines of the XVIth century. The Magdalen, with her keen, dainty profile, resembles very closely the Virgin of the "Apparition to St. Bernard" in the Academia at Florence; while the lighteness and transparency of the landscape recall the background of this picture; to the lett, the Christ rising from the tomb is but a reduction from the picture by Bartolommeo in the Uffizi. The figure of Christ has something of the softness brought into fashion by Perugino. The dryness of the Primitives has made way tor a more tender art. The charm of the attitudes - the gesture of the Magdalen is admirable,—the soft colouring, the perfect and delicate execution, make this panel one of the treasures of the Louvre. Why do the strongest artists almost always allow the charm of their little pictures to escape in their bigger compositions? (Phot. Hachette.)





1376<sup>A</sup>.—Mantegna.—St. Sebastian. BEING painted in distemper is the reason of its rather pale effect and lack of variety of tone. Only recently placed in the Louvre, the picture has been in France since the XVIh century, in the Church of Aigueperse, where doubtless it was placed in 1481, at the time of the marriage af Clara di Gonzaga with Gilbert de Bourbon. The subject of St. Sebastian was a favourite in the Middle Ages, since miraculous cures were expected through his agency, and in the Renaissance for the opportunities it gave for modelling the figure. He was the Apollo of Christian Art. Mantegna here evidently set himself to model a fine human figure; he has given him the proportions and the vigorous relief of a marble by Polycletus; vet, while altaining to the beauty of the Antique, he has never lost the keen precision of a XVth century master. The twisted head, with its imploring expression alone shows no antique influence. The two ruffians who are leaving after their bloody work, contrast in their ugly brutality with the divine beauty of the Saint. The painter has often repeated this effect of placing a figure in the foreground seen from below (see the neighbouring Calvary). Mantegna, who lived among Roman monuments, reminds us here in many things of the Antique; the ruins and fragments of statues recall Pagan Art. The foot of a broken idol, near the Saint, compels us to reflect that despite all changes in religion beauty remains eternal: Nature twines her living leaves among the fallen sculptured garlands. In the delightful landscape to the right, modern houses cluster among the noble ruins of Antiquity. (Phot. Hachette.)

# 1134.—Antonello da Messina. The Condottiere.

Signed, dated · 1475. ANTONELLUS MESSANEUS ME PINXIT.

HIS portrait, by a painter whose work is rare and unequal, is undoubtedly his masterpiece: the brilliancy of colour, the firmness of drawing, and the intensity of expression are equally amazing. It is enamelled like a Flemish picture, some of which found their way to Naples and Sicily. In spite of the uncompromising observation and truth to nature, there is a largeness of style and an authority entirely Italian. Few paintings combine such powerful modelling, such delicate execution, and colour so brilliant yet accurate. The expression is unforgettable: the glance, so direct and chilling, is like a touch of cold steel. Antonello da Messina had a school at Venice, yet in pose and character this head makes us think of the portraits of the Princes of Naples. It was about 1475 that the painter left Naples for Venice.



#### A GUIDE TO THE LOUVRE.





1597. - Leonardo da Vinci. St. John the Baptist.

THE Florentines were fond of painting the face. A work of his old age. The chiaroscuro, lacking decision, tends towards fogginess; the smile is more accentuated,—ironical, and tender to the point of fascination. (Phot. Hachette.)

How du Vinit's detrous refined and spirituatived the unimpassioned type of Lombard beauty! Luini has constantly used this face with its seductive beauty to represent equally the perversion of Salome, or the purity of the Virgin. Painters never have more than on type of Jemale beauty. (Phot. Hachette.)



1602a .- Leonardo da Vinci (attr. to).- The Annunciation.

This long and narrow little panel has been attributed successively to several Florentine masters. It undoubtedly is from Verrocchio studio, and probably by Leonardo da Vines; it owild not be by Verrocchio himself, or by Lorenzo di Credi. It is mork of his youth which Leonardo's particular subilety of expression and elegance is miready present. It is worth remarking that the face of the Virgin who bends so gracefully towards the Angel of the Annunciation occurs in a famous drawing in the Uffize-attributed, it must be admitted, by some to Verrocchio. This is the same type of Virgin that we shall shortly we in the Virgin of the Rocks. This little composition has been used again by its author in the large Annunciation of the Uffizi, where still more advantage has been taken of the length of the picture, the Virgin and the Angel being placed still further apart.

Virgin and Child. Signed, dated 1507. Of Pavia.—1284. Lorenzo of Pavia. The Family' of the Virgin; signed, dated 1513.—1175. Moretto of Brescia St. Bernardino and St. Louis of Toulouse. Recognizable by the freshness of his light tones.—1523. Gregorio Schiavone. Virgin and Child; architecture, jewel-work, and cameos of Crivellt, — 1578. Bern. Parentino. Adoration of the Magl. By a very bad copyistof Mantegna,—1381. Marchesi. Christ carrying the Cross. Signed dated 1520.—1557. Cosimo Tura. St. Anthony of Padua; dry, strained and skinned; a tor mented Mantegna,—1176. Moretto of Brescia. St. Bonaventure and St. Anthony of Padua (see Nº 175).—1556. Cosimo Tura.

Pieta. Lunette of a many-panelled altarpiece; Tura has again made Mantegna's drawing drier and sharper in order to achieve a more violent pathos. - \* \*1167. Bianchi Ferrari (attr. to). The Virgin and Chi.d with St. Quentin and St. Benedict (p. 38) .-1553. Garofalo. Infant Christ, asleep. "A Ferrarese Raphael." -1362. Luini. Silence (?), fragment of a fresco.-1550. Garofalo, Circumcision. Leads up to the school of the Carrachi,-1401. School of Ferrara. Nativity.-1276, Dosso Dossi. St. Jerome.-Between the 1st and 2nd Section: 1462. Daniele da Volterra. Death of Goliath. On slate, painted on both sides. Imitation of Michael Angelo, both of his active, clean-built young men and of his bulging-muscled athletes.

### SALLE VI

### GRANDE GALERIE

#### SECOND SECTION

Left Wall: 1st Panel: Devoted to the Milanese school. Leonardo da Vinci is more fully represented in the Louvre than in any other Museum in the world. Around him his pupils, and those whom he influenced: Beltraffio, Marco d'Oggione, Luini, Solario, etc. (See Hist. Summary, 5.)

\* \* 1355. Luini. Salome (p. 42).-1686. Giampetrino (attr. to). Cleopatra -1382. Marco d'Oggione, Holy Family, Leonardo a little vulgarized; the families of St. John and of Christ; the Angel appearing to the shepherds -1353, Luini. Holy Family, da Vinci's mysterious drawing applied to the beauty of the ladies of Mllanl - 13820. Marco d'Uggione, Virgin and Child; note the resemblance of the type to the Virgin of the Rocks. - 1605 da Vinci (School of). Portrait of a woman. She has the Valois family nose. Was she painted at the Court of Francis 1? -\*\* \* 1100. Beltraffio. Virgin with the Casio family (p. 40). - \* \* 1507. da Vinci St. John the Baptist (p. 42) - Luini. Christ asleep. He never came nearer to Leonardo da Vinci. - \* \* 1500. da Vinci. The Virgin of the Rocks (p. 47).-1356. Luinl. Forge of Vulcan. A fresco transferred to canvas. The frescoes of the Salle Duchâtel give a fairer idea of his powers .- \*1600. da Vinci. Presumed portrait of Lucrezia Crivelli, the mistress of Ludovic the Moor. The authenticity of this picture has been contested, yet what other painter could have put so much soul into a portrait?-\* 1604. Cesare da Cesto. The Virgin with the scales. They are the scales of the Last Judgment which St. Michael is holding .- \* 1602. da Vinci. Bacchus. It might easily have been a St. John the Baptist. Perhaps a pupil worked on this, Cesare da Cesto, or Luca Melzi. But, all the same, the tender and ironical expression, the graceful attitude, the poetic background of rocks, are all typically Leonardo's in conception. The colour has turned towards red .-\*1533. A. Solario. St. John the Baptist. That a picture in this style, showing distinct effort to attain Leonardo's mystery of modelling, and the neighbouring Calvary, should be painted by the same hand, is striking proof of the extraordinary influence of the Florentine school over the painters of Milan .- 1531. A. Solario. Charles d'Amboise, Governor of Milan .- 1603. da Vinci (after). Flemish copy of an original, which seemingly must have come from Verrochio's studio. -\*\*\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$. A. Solario. The Virgin "of the green cushion." (p. 47).-1532. A. Solario. Calvary. Signed, dated 1503. An. terior to the Leonardo influence.

Right Wall: 1st Panel: Devoted to latest masters of the Florentine School. Michael Angelo is missing from the Louvre, as from most other Museums. Here are his contemporaries: Fra Bartolommeo and Andrea del Sarto. (See Historical Summary, 6.)

\* \* 1514. Andrea del Sarto. Charity (p. 47).-1642. Italian School. Christ on the Cross. At the foot, St. Francis. - 1386. Mazzola of Parma. Holy Family. Imitator o Correggio. - 1385. Mazzola of Parma. Holy Family .- \* 1184. Bronzino. Portrait of a sculptor, or perhaps a young Florentine amateur; a sculptor so young would have been only an obscure apprentice .-\* 11184. Correggio. Allegory representing the Virtues. Minerva crowned by Victory .-1163, Peter of Cortona. Virgin and Child and St. Martin; this work of the XVIIth century has no place here. - \* 1154. Fra Bartolommeo. Virgin in Glory. Inscribed : Orate pro pictore (1511). The saints who pray for the painter are, to the left, St. Catherine, St. Peter, St. Lawrence, and St. Stephen, to the right, St. Francis and St. Dominic, embracing St. Bartholomew, the patron san of the painter, and two martyrs. This painter has lost none of his religious conviction though living in the full swing of the Renaissance. The candour of expression, the purity of the tones, the symmetry of composition, recall Fra Angelico, while the modelling of the figures denotes the science of a contemporary of Leonardo and Andrea del Sarto .-1517. Andrea del Sarto. Annunciation. An old copy. - \* 1118b. Correggio. The Sensual Man. Obscure allegory painted in body colour, hence the colouring without warmth or brilliancy; but the attitudes of the figures are recognizably his, twisted to the point of dislocation, and also the faces, spiritual or voluptuous (see Nº 11188) .- 1421. Glulio Romano. Venus and Vulcan. Raphael's colour becomes earthy in his pupil's hands .-1608. Zacchia. A musician. Florentine painting ended in dryness .- 1202. Bernardo Campl. Mater Dolorosa. - \* 1515. Andrea del Sarto. Holy Family. Delicious composition which shows del Sarto to have been not only one of the freest draughtsmen of Flo rence, but also the most refined colourist of the school .- 1242. Carucci, called Pontormo (after). The Visitation .- A free copy from a fresco at Florence.

Left Wall: 2nd panel: Devoted to Raphael, sufficiently well represented in the Louvre. His work, however, is not hung together, some pictures being still in the Salon Carré, others a little further down the Grande Galerie. (See Historical Summary, 6.)

1506. Raphael. Portrait of a young man. This gracious youth is not a representation of Raphael, nor is it by his hand. It has been ascribed to Bacchiaca .- 1509b. Raphael (attr. to). Distemper on canvas; no doubt a head of St. Elizabeth. -\* 1508. Portraits of two men. We may recognize, I think, Raphael in the man to the left, and the man on the right has a strong resemblance to Baldassare Peruzzi, the architect who worked with Raphael at the Farnesina Palace. The picture might be by Sebastian del Piombo. - \* 1501 St. Margaret. Although the picture has suffered Raphael's genius is evident in the grace of the movement, and the sense of youth in the face. One of his later works, like the. "Virgin of Francis I," and the "St. Michael." Dedicated to Francis I in memory of his sister, Marguerite de Valois. - \*1409. Holy Family. Towards the end of Raphael's life, a little composition in which one can recognize Raphael's own touch, but it has also been worked on by his pupils .- 1668a. Umbrian School. St. Sebastian. By some Umbrian of second rank. - \* \*1406. Raphael. "La Belle Jardinière" (p. 50) .-\* 1500. St. John the Baptist in the desert. The attitude recalls those of Michael Angelo's nude figures in the Sistine chapel so closely, that some people have recognized in this a drawing of Michael Angelo's .- \*\* 1509. Apollo and Marsyas (p. 48).-1510. Abundance. Panel in monochrome, which wasa shutter to the neighbouring Holy Family .-\*1505. Balthazar Castiglione, a man of letters of the court of the Duke of Urbino, whom Raphael knew at Urbino and met again as a diplomat at Rome. Lightness of execution, harmony in grey, pleasant expression, easy pose, no doubt an excellent likeness, thoroughly characteristic of Raphael's genius at once facile and balanced .- 1511. Raphael (School of). St. Catherine of Alexandria. -\* \* 1497. Raphael. Virgin with the Diadem (p. 48).-1513a. Ezekiel's Vision. An old copy of the picture in the Pitti Palace.

#### SALLE VI: GRANDE GALERIE.

Left Wall: 3rd panel: Admirable series of Venetian painters, particularly Titian, who is magnificently represented at the Louvre. Near him other masters of the same school: Palma, Bassano, Lorenzo Lotto, etc. (See Historical Summary, 7.)

\* 1100. Veronese. Holy Family with a Benedictine donor; the St. George is also a fine portrait; into this tiny work the painter has compressed all the rich magnificence of his huge canvases: the St. Catherine with her white robe, the pearly shadows of her fair skin is Veronese at his best.-1395. Moroni. Portrait, inverted replica of a portrait at Bergamo. -\* \* 1592. Titian. The Man with the glove (p. 49). - 1596. Titian (School of). Holy Family .- \* \* 1578. Titian. The Ma donna with the rabbit (p. 49). - \* \* 1500. Titian. Alfonso of Ferrara and Laura di Dianti (p. 51).-\* 1585. Titian. St. Je-Admirable night effect, with the ashen shadows of moonlight.-1425. Bassano. The Feast of Cana in Galilee. A Tintorct effect vulgarized .- \* \* 1185. Calcar. Portrait (p. 51). 1580. Titian. Small Holy Family. In many small details (such as the colour of the sky, the foliage, the face, and the Virgin's cloak) it is impossible to recognize Titian's handling .- \* 1195. nese. Calvary; Very fine sketch; the livid bodies, the yellow dress against the stormy sky produce a discord of colour which is tragic .-\* 1646. Portrait. Very fine, in the manner of Palma Vecchio .- \* \* 1589. Titian. Allegory. This painting, so beautiful despite its bad condition, is a kind of elegy in which Titian is expressing the sorrow of a personal loss. It is an allusion to the death of his wife Cecilia (see p. 59).-1180. P. Bordone. Man and Child. Philip Ii. and his tutor, they say. Why not rather Francis II?-1519. Savoido. Portrait. Very fine in its warmth of tone, and in its simple solid drawing, - 1466, lintoret, by himself. 1423. Bassano. Noah's Ark. Always the same hot colour, and the same piled up composition. - \* 1300. Palma. The Adoration of the Shepherds (b. 53),-1351. Lorenzo Lotto. Holy Family; very original in its light effect, and the movement of the figures. - 1673. Venetian School. Woman's Portrait. Very fine, difficult of attribution .- 1594. Titian. Knight of Malta. Lacking in authority for Titian. - 1518. Savoldo. Gaston de Foix, among looking glasses, in which he is reflected; Vasari has a story on Giorgione à propos of this .- 1187. Veronese. Sodom. Mediocre. - 1180a. P. Bordone. Woman's Portrait. His usual red hair, stuffs full of little folds, and ready made elegances.

Left Wall: 4th panel: Continuation of the Venetian School, Tintoret, Veronesc. Bonifacio, etc. (See Historical Summary, 7.)

\*1194. Veronese. Christ carrying the Cross. How he preserves his serenity in the suffering! Very line sketch .- \* 1593. Titian. Portrait of unknown man. This line portrait might be ascribed to Moroni .- 1671. Venetian School. Woman's Head .- 1464 his. Tintoret. Christ with Angels. In Tintoret, there is something of both El Greco and Delacroit. - 16708. Venetian School. Portrait in the manner of Palma. - 1135, Sebastian del Piombo. Holy Family. One recognizes the influence of his master Giorgione; it is the painter himself, in prayer to his patron saint, Saint Sebastian. - 1426, Bassano. Christ on the road to Calvary-n.n. Venetian School. Portrait of a man. - 1201. Veronese (school of). Portrait.-\* 1465. Tintoret. Paradise. This is the motive he used in his immense composition in the Doges' Palace. The circles of Paradise, centring round thecoronation of the Virgin. Not very attractive at first sight, it shows Tintoret's extraordinary power and daring in throwing figures about in space; notice how the colours die away delicately in the midst of violent oppositions of darkness and light .- 1170. Bonifazio. Resurrection of Lazarus. This commonplace composition is saved by its fine Venetian colour - \* 1179. P. Bordone. Unknown man. This Venetian, pupil of Titiau, was a traveller; it was in Germany that he met this good youth with a look so fresh and young .- \* 1579. Titian. Holy Family. The Virgin is in the attitude of the famous Virgin of the Pesaro family; the pretty St. Agnes recurs in the finest of Palma's pictures in the Accademia at Venice .- 1191. Veronese. Holy Family, with a donor, a Benedictine Ladv. - 11918. Veronese. Christ healing Peter's wife's mother, or rather raising Jairus' daughter. - \* 1467. Tintoret. Portrait. - 1574. Varotari. Venus and Portrait.-1574. Varotari. Cupid. A Venetian working in the Bolognese

Left Wall: 5th panel: continuation of the Venetian School. (See

Historical Summary, 7.)

\* 1591. Titian. Unknown man. Portrait of Arctino at thirty-three; executed as a pendant to the portrait of "The Man with the glove".—1396. Muziano. St. Thomas.—1428. Bassano. Vintage. Makes use of Titan's colour in his little realistic pictures.—1349. Lotto. The Woman taken in Adultry. A frequent subject at Venice, with its opportunity for contrasting different types of faces. How pale the guilty woman is I Some of these hang-dog heads are like reminiscences of Dürer.—1582. Titian. Christ and his executioners. Studio piece.—\* \* 1532. Sebastian de Piombo. Visitation (p. 53)

—1427. Bassano. The Descent from the Cross. The lighting is like Tintoret.—1586. Titian. Council of Trent. Curious picture which could not be by Titian.—1778. P.Bordone. Vertumnus and Pomona. He has repeated these compositions of two figures without end.—1199. Veronese. Portrait, by a painter who was a decorator rather than a physiognomist.—16718. Venetian School. The Beheading of St. John the Baptist.—1424. Bassano. Moses striking the Rock. It is a pity that his composition does not vary as it should with the different subjects.

Return to the second panel of the Right Wall.

Right Wall: 2nd panel: the Bolognese School begins here. Eclectics, copyists, or picture-makers, they are crushed by the weight of too rich a heritage. Their credit historically is to have gathered the heritage of the Renaissance and passed it on to the great European schools of the XVIIth century, Spanish, Flemish, and French. (See Historical Summary, 14.)

1438. Giulio Romano. Circumcision, taking place in the temple at Jerusalem, with its twisted columns, famous in artistic tradition; it is easy to notice in most of the figures the hand of one of Raphael's collaborators, Giulio Romano .- 1484. Salviati. Incredulity of St. Thomas. The last stage of Florence; professors' art.—1493. Sassoferato. Holy Family. He cribbed from Raphael. —1241. Pontormo. Portrait. Rather dry. —1133. Anselmi. Virgin with St. John and St. Stephen : of Correggio's School : one feels the approach of the Jesuit style .-1420. Giulio Romano. Triumph oi Titus and Vespasian. One of the historical reconstructions of which so many were made from the moment when archaeology invaded painting .- 1161. Peter of Cortona. Birth of the Virgin. It is just like Vouet .- \* 1603. Da Vinci (after). The Last Supper .- One of the best copies that has survived from the famous Last Supper at Milan, perhaps by Marco d'Oggione. In spite of the copyist having made the expression of the faces rather heavier, this excellent picture allows us to reconstruct for ourselves what was one of the greatest works of all painting; a work in which Italian Art, at the height of its achievement, thought it was able to paint the soul as clearly as the body. Properly to understand the gestures of astonishment, indignation, incredulity, one must recall Christ's remark : " One of you shall betray me. " follow out the impression produced by this revelation, upon each of the apostles : grief, indignation, astonishment, etc .- 1513b. Virgin and Child. By some copyist of Raphael .- 1422. Giulio Romano. Portrait. His own, no doubt. -1119. Allori. Isabella of Aragon imploring Charles VIII's clemency; in a troubadour style, very surprising. Ingres must have admired it very much .- 1183. Bronzino. Christ and the Magdalen; school or stu dio work .- 1109. Albani. Cupids disarmed. A chain of cupids asleep; this sort of nonsense was adored in the XVIIth century .-1233. Annibale Carrachi. Fishing. Titian's palette, but in the landscape already a good many studio tricks .- 1105 Pietro da Cartona. Romulus and Femus .- Bonifazio (?). Christ and the Woman taken in adultery .- 1232. Annibale Carrachi. Hunting. Imitating Titian's land scape and Guerchino. Hersilia separating Romulus and Tatlus. Smacl s of the theatre .- 820 Albani. Venus and Adonis. - 1235. Antonio Carrachi. The Deluge. Anatomical studies. Poussin has borrowed the motif of the boat.-156o. Turchi. [ eath of Cleopatra .- 457. Cecarl (called Josepin) Diana and Actæon. Much inspired by Raphael. - 1210. Cigoli. St. Francis of Assisi .- 13,6; Gentileschi. Repose of the Holy Family. Washed out and grey colour .- 1150. Barocchi. Virgin in Glory. Languorous softness of a pupil of Correggio .- IIII. Albani. Diana and Actoron. The dull roundness of statues, -419. Virgin and Child. 1230. Annibale Carracci. Diana and Calisto. In spite of the conventional hills on the right, the landscape has a certain grandeur due to its simplicity. -1356. Guido Reni. The Rape of rielen.

#### SALLE VI : GRANDE GALERIE.





#### 1599.—Leonardo da Vinci. The Virgin of the Rocks.

Work of his youth, and vet full of accomplished science; marvellous modelling of the laces and the children's bodies, keen psychology, beautifully sweeping draperies; the strange rocks add a very mysterious poetry, the colour has taken on a metallic hardness. (Phot. Neurdein.)

## 1530.—Andrea Solario. - The Virgin with the green Cushion. Signed.

By a painter touched with Leonardo's influence, who yet has not lost the freshness of colour usually found in the painters of the North; Leonardo would not have made use of this gay note of the "green cushion." (Phot. Hachette.)

### 1514.—Andrea del Sarto.—Charity. Signed, dated: 1518.

PAINTED for Francis I in France. "Pyramidal" composition like the "Belle Jardinière" of Raphael. The drawing is extremely supple, contours like Michael Angelo, and delicate shadows like da Vinci. (Phot, Hachette.)





### 1509.—Raphael (attr. to). Apollo and Marsyas.

About 1500.

charming Apollo waits while Marsyas plays. It was attributed for a long while to Raphael in his youth; now some painter working under Perugino is being looked for, for it is either to Perugino or to one of his pupils that this little masterpiece must be ascribed. Pinturicchio has been named merely because the group of birds chased by the kite occurs in his pictures. But one would look in vain in his abundant facile work for such purity of drawing as in this Apollo. He is a very mediocre draughtsman, incapable of such delicate, clearcut forms, and it would be more reasonable to hold to Perugino himself, -a Perugino clever yet careful, as he sometimes was. Compare the outline of Apollo and that of the St. Sebastian in the Louvre: the identity is striking. Perugino invented this attitude, and has indeed repeated it ridiculously often. The little Marsyas, with his close-cropped head, resembles his St. Bernard, and the landscape is to be found almost exactly in several of his pictures. (Phot. Hachette.)

### 1497.—Raphael.—The Virgin with the Blue Diadem.

NE of his charming Madonnas. She is showing Christ asleep to little St. John who is overcome with admiration. Like the "Belle Jardinière," this picture is of the happy period in Raphael's art, when he had full possession of the Florentine learned drawing and had not lost the freshness of sensation of his Umbrian youth. It dates from his first years at Rome, and is contemporary with the frescoes of the Stanza della Segnatura in the Vatican: the "School of Athens" and the "Dispute of the Blessed Sacrament." The landscape background, which gives such poetry to the work, is composed of ruins, which recall those of the Church of Constantine. Farther off, is a town veiled in morning mist; this atmospheric effect is rendered with a fineness and exactness which makes one think of Corot. It has been noticed that the two figures which stand out under the arch, and another on the steps, recall the central group of the "School of Athens:" which is another reason for seeing in this delicious composition a work of the same date as the frescoes in the Vatican (1509-1511). A little picture near by will serve to show how Raphael's manner and his type of Madonna changed during his sojourn at Rome.



## 1592.—Titian.—The Man with the Glove.

Signed: TICIANUS.

DAINTED in his youth; the portrait of voung Genoese, Girolamo Adorno; offered to the Marquis of Mantua with a portrait of Aretino. The latter is also in the Louvre, under No. 1591, and although it was slight!" increased in size in the XVIIIII: century, it has many signs of kinship: the clothes, the shirt, the bead chain, the hands .... Girolamo Adorno, a young patrician, took an active part in the civil wars of his native Genoa. Ambassador to Charles V at Venice. he knew Titian, dying before the portrait was finished. Titian liked finishing his portraits without the sitters; his manner is to generalize and add dignity to their personality. A brown and mat complexion against a dark background; a look ardent and thoughtful; the relaxed pose of a passionate but indolent nature. The little information that has reached us describes him as a violent partisan leader, and hot in love.



Undeniably Titian's portrail confirms what we are told. (Phot. Hachette.)



1578—Titian.—The Virgin with the Rabbit. Signed: TITTANUS. F. About

1530.

HARMING idvllin a landscape lighted by the setting sun. This marvellous valley of the Taglia. mento is the route that Titian tollowed when returning from Pieve to Venice. The group on the left, St. Catherine bending forward holding the infant Christ. is a piece of lat and vet delicate painting. She is Titian's wife Cecilia. The shepherd near by, with the fine beard, who turns his head towards us, is perhaps the Marquis of Mantua, for whom the picture, it seems, was painted. (Phot. Ha



### 1496. - Raphael. - La Beile Jardinière.

Signed: RAPHAELLO VRB. MDVII.

TERY characteristic of his Florentine period. Fresh from Umbria, he had not yet lost the simplicity of sentiment which he had brought from the country place where he was born; his eves were still full of the light which spreads across the backgrounds of the pictures of Perugia, as it does across the plains of Umbria. The landscape, flooded with light, gives a feeling of the poetry of youth and a purity that is tresh and idvllic. The picture is an excellent example of the pyramidal composition, which we find again in Andrea del Sarto's Charity near by, and which became such a fashion in the Florentine school. The Virgin still Umbrian, a little Peruginesque, with her tiny features and full little eyelids, is modelled with a perfection which supposes a deep study of the Florentines, and especially of da Vinci. His influence is still more felt in the two children, for he it was who discovered the art of modelling their chubby bodies with delicate shadows. The charm of Raphael's Madonnas of this Florentine period is due to his newly acquired science not having vet effaced any of the impressions of his young days in Umbria. These Madonnas are numerous; this one belonging to the Louvre is certainly one of the most beautiful. (Phot. Hachette.)

### 1644.-Portrait of a young man.

THIS young man, with his dreamy look, is one before whom one likes to stop and ponder, and whom one would like to question; for he holds many mysteries. No doubt we shall never know his name, nor perhaps who painted him. Raphael has been named; and the attitude and relation of the figure to the landscape make one think of his portrait of Angelo Doni. It is certainly by one who me not a pure Florentine, one who has got the light of the Umbrian painters at once so soft and so clear, and who paints in detail while softening away asperities. Still it seems difficult for many reasons to maintain tts ascription to Raphael: a weakness in the drawing, and in certain details, and an indefinable pettiness, denies the masterliness of the painter of Angelo Doni. The size of the figure, which is small (the panel was slightly added to at some time unknown) reveals a painter who is not entirely free from the influence of the primitives. Among the possible claimants, the most acceptable suggested up to now is Franciabigio. (Phot. Hachette.)





## 1590.—Titian.—Alfonso da Ferrara and Laura Dianti.

DMIRABLE painting of about 1525: the type of beauty is one which Titian repeated often about this time: correct features, serene simplicity, the magnificent bloom of indolent beauty. Compare it with the Flora of the Uffizi. The people cannot be identified as Alfonso da Ferrara and Laura Dianti. Alfonso had a very hooked nose, quite unlike that of the lover hidden so discreetly in the shadow behind these flashing shoulders; Laura Dianti was actually painted by Titian, and the portrait is in an English collection; and despite the lack of characterization in all portraits of pretty women, it is not possible to see a likeness between the picture in the Louvre and the picture in England. Here we have the Marguis of Mantua and his tavourite. Isabella Boschetti. The portraits of Frederic of Mantua-at Madrid and in the Edouard André collection-allow us to recognize here the son of Isabella d'Este. Titian worked a lot for him. reserving his best pictures for him.

# 1185.—Calcar.—Portrait of Brauweiler.

THIS Dutchman came to Venice and learnt portrait painting under Titian, keeping his national taste for brilliant colours, reflections, and minuteness of execution. Titian simblifies more than this. It is Andrea Vesale - the dates and the initials agree with those of the illustrious anatomist - whose anatomy book Calcar illustrated with very fine drawings which for a long time passed for Titian's own, and with a number of vignettes, very picturesque and sometimes witty. In the trontispiece we recognize the same face as in this picture. The poppy seeds are the arms of a surgeon, that proclaim his profession; with them no doubt he put his patients to sleep. They occur from time to time in the arms of medical men. The custom of placing the sitter's arms at the top of the background was kept up for a long time by the Flemish and Dutch painters. One finds it in the XVIIth century among the Haarlem school. (Phot. Hachette.)





# 1598.—Leonardo da Vinci. The Virgin and Child with St. Anne.

Painted about 1510.

a large highly finished, drawing, which is at the Royal Academy in London, Leonardo has treated the same subject. In it the heads of the Virgin and St. Anne turn towards each other instead of both looking at the Child. This picture does not seem to be finished equally all over; the Virgin's tace does not tell properly. The stages of affection of the three generations are admirably expressed. The elder embraces in her look of love the heads of both the Virgin and the Child. St. Anne is one of the most wonderful successes of thi painter who knew better than anyone else how to express the soul in painting. How has he managed to show so distinctly the difference of age between St. Anne and the Virgin without disfiguring St. Anne's face with any of the signs of age? The blue mountains are a recollection of the Alps; their rocks are drawn by an artist who was a geologist; their cha racter is given so as to satisfy the scientist and poet alike. (Phot. Hachette.)

### 1450.—Guido Reni.

THE Bolognese painters, of whom Reni was one of the most gifted, were too much admired in the XVIIth century, at which time French painters went to Italy to learn from them. Since, they have fallen untainly into distavour. They have all the qualities on which the greet schools of modern painting are built. In work such as this, Rubens, Murillo, Le Brun, found much to admire and to studv: a fine subject copied from nature, modelled with vigorous shadows, the forms approximated to those of the Antique. Rent was especially the painter of fine figures, and the " St. Sebastian" of the Louvre is a very fine figure, inspired morrover with a sentiment both powerful and dramatic. These qualities tail to interest us, perhaps because they have been debased by academic Art; none the less, it is the most learned school that has ever been. The age we which we live. is certainly not the period m which to despise such masters. How beautifully the light slips across the vigorous, supple torm! (Phot. Hachette.)



#### SALLE VI : GRANDE GALERIE.



#### 1399.—Palma Vecchio. Adoration of the Shepherds.

DALMA VECCHIO. contemporary triend and Titian. develope d along the same lines as Titian during his short life. Like him, he learned from Giorgione how to create new beauty from the relation of the figures and the lundscape here, a village little the side of a hill, with distant mountains beyond, occurs

in other of his works, for instance in the meeting of Jacob and Rachel at Vienna. It is Serinalta, his native place. His ligures have Titian's serene gravity; the women's skins are paler and their hair is fairer, their forms more developed; the German type is more accentuated; the kneeling shepherd is more of the people in its inspiration. Much of his colouring is peculiarly his own, notably the vellow-other drapery, which is almost a signature. (Phot. Hachette.)

#### Sebastiano Luciani, called Sebastian del Piombo.

The Visitation. Signed, dated: 1521.

THIS composition belongs to his "Michaelangelesque" period, when he was not content with merely working in the manner of the great Florentine, but pushed imitation to such a point that the drawing at least of some of his pictures was thought to be by Michael Angelo himself. What is Michael Angelo's here is the drawing of the draperies, their amplitude, and the grandeur and grace of the figures; also the foreshortening of the arms, and the men in the background. The way in which the colour becomes paler in the lights is also a Florentine habit. Yet the general colouring of the picture is thoroughly Sebastian de Piombo's own, recognizable in the works of his different periods, from the time that he collaborated with Giorgione up to the time that he painted in association with Michael-Angelo. Among the noticeable characteristics of his colour is the opposition of green and red. The opaque landscape, ruddy as it from the glow of a fire, is also habitual with him.



#### A GUIDE TO THE LOUVRE.

Right Wall: 3rd panel: more Bolognese.

\* 1613. Domenichino (called Zampieri). St. Cecilia. The most serious, but not the most interesting painter of this school.—1166. Peter of Cortona. Meeting of Dido and Acneas. He often makes one think of his contemporary Poussin.—1677. Domenichino (called Zampieri). Rinaldo and Armida. Voluptuousness painted by a serious person.—1221. Annibale Carrachi. Pleta.—1236. Louis Carrachi. Annunclation; inspired by Veronese.—1649. Portrait of Michael-Angelo. Apporthing, attributed sometimes to Bugiardini.—1439. Guido Reni. David and Goliath. Fine painting of a fine sub-

ject.—1139. Guerchino. Resurrection of Lazarus. Abuse of black.—1141. Guerchino. St. Jerome's Vision. Already the atmosphere of Spanish realism.—1148. Guerchino. His own portrait — 1615. Domenichino. Alexander and Timocles. Notice the care taken in the historical reconstruction which Poussin followed up.—1142. Guerchino. St. Benedict and St. Francis. Strong contrasts of opaque shadows and abrupt lights.—\*\* # Guido Reni. St. Sebastian (\$p\$ 52).—164. Peter of Cortons. Virgin and Child. This artist is one of the Bolognese whose pictures have aged least.

### SALLE VI

### GRANDE GALERIE

THIRD SECTION

It is reserved for certain Italian paintings that are particularly admired.

Left Wall: \* \* 1117. Correggio. Marriage of St. Catherine (p. 58). — \* \*1503. Raphael. St. George and the Dragon (p. 59). — \* \* n,n. Da Vinci. The Joconda (see frontispiece). — \* \* 1502. Raphael. St. Michael (p. 59). — \* \* 1156. Giorgione. Concert in the open air (p. 58). — Right Wall: \* \*1588. Titlan. Francis I. The painter never set eyes on the original; the portrait was done from a medal. But Titlan was quite ready to paint in this way, seeking the general character of the head rather than literal exactness. His portrait, probably less true than Clouet's, has yet been accepted as the traditional likeness. — \* \* %80. da Vinci.

Isabella d'Este. Drawing. This fine profile has the added interest of being, it is believed, a portrait of the illustrious princess who was such a friend to artists.—\pi 1577. Titian. Virgin and Child adored by Saints. Of his youth, The Virgin is adorable. The absence of all architectural setting brings her closer to the figures around her and makes her more homely.—\pi 1507. Raphael. Jane d'Aragon, painted in 1518. The drawing of the face, at once delicate and broad, is Raphael's, but the colour is rather heavy and the overly aded accessories point to Giulio Romano.—At the End: \pi 458. da Vinci.

#### SALLE VI

### GRANDE GALERIE

#### FOURTH SECTION

Right Wall: 1st panel: continuation of the Bolognese School. It adds interest to these paintings, if one takes the trouble to trace in the work of Domenichino, Lanfranc and Peter of Cortona, the origins of the French painting of the XVIIth century; and in the work of Caravaggio and Guerchino those of the Spanish School.

1434. Procaccini. Holy Family. Floren tine in inspiration .- 1463. Riccio (called Brusasorci). Holy Family .- 43. Guercino. Martyrdom of St. John.-1612. Domenichino. St. Paul in Ecstasy. Poussin was inspired by this picture. - 1218. Annibale Carracci. Silence. Celebrated in the XVIIth century. The painter is "doing" Raphael. -1222. Annibale Carracci. Christ at the Tomb. Here heis thinking of Venice. 1277. Gaspard Dughet (called "le Guaspe" in Italy). Landscape. Notice his likeness to his brother-in-law P ussin. - 1520. Schedone. Holy Family .- 1137. Guercino. Lot and his daughters. Less vigorous than usual. -1483. Rosselli, David's Triumph.-1207. Contarini. Holy Family .- 1271. Donducci, (called Masteletta). Vision of St. Francis.-1208, Contarini. Holy Family. -1618. Domenichino. Herminia with the Shepherds .- 1217. Annibale Carracci. The Virgin with the Cherries .- 1537. Spada. Aeneas leaving Troy .- n.n. Lanfranchi. Angel and the Magdalen,-1534. Solimena. Heliodorus driven from the Temple. The touch of XVIIIth century feeling in this picture makes it out of place here.-1475, Romanelli. The Manna. One recognizes here the facility and the dullness of the fresco-painter, who decorated the rooms of Roman Sculpture at the Louvre (formerly Anne of Austria's appartment). 1448. Guido Reni. The Magdalen; Niobe's face transposed. - 1287. Feti. Country Life, one would almostsay Dutch .- 1562. Fr. Vanni. Martyrdom of St. Irene.-1338. Lanfranc. Separation of St. Peter and St. Paul. By a painter both lively and skilful .- 1147. Guercino.Circe.-nn. Magnasio. Bohemians at dinner .- 1340. Lauri. (Filippo). St. Francis of Assist in ecstasy .- 1544. Bern. Strozzi (attr. to). An old man and two chidren. A strange painting, very interesting. -1558. Turchi. Samson and Dalilah. By an XVIIth century Venetian, influenced by Bologna .- 1312. Francesco Mola. St. Bruno's. Vision. A good painting which has not lost its freshness .- 1147. Guido Reni. Ecce Homo, 1122, Caravaggio. The Fortune Teller. Excellent painting, robust and rich, very modern in effect. - 1337. Lanfranc. St. Peter. - 1304. Gargiulli, (called Micco Spadaro. Combat of Christians and Mussulmen. Unexpected effect, painted with the minuteness and cleanness of a Fleming,—1160.

Peter of Cortona. Jacob and Laban. - 1171. Bonifazio. Holy Family. Return to Venice. - \* 1124. Caravaggio. Vignacourt, grand Master of Malta, admirable in execution; the author of this vigorous painting has really discovered a new source of beauty; he invented modern realism. 1250. Castiglione. Melchisidek and Abraham .-- 1126. The Satyr and the Peasant; a touch of the Flemings .- 1113. Albani. Salmacis and Hermaphrodite .- 1432. Preti (called the Calabrian. Martyrdom of St. Andrew. Italy and Spain meet in this .- 1368. Manfredi. The Fortune Teller ; beautiful and strong painting in Caravaggio's manner.-1390. Mola. St. John the Baptist preaching. - \* \* 1121. Caravaggio. Death of the Virgin (p.60).-1559. Turchl. The Woman taken in Adultery .- 1477. Salvator Rosa. Tobias and the Angel .- 1266. Crespi, (called Spagnuolo). A School .- 1123. Caravaggio. Concert. One of the weaknesses of the naturalistic school is the paucity of interest of the subjects, which they can treat .- 1206. Canlassi(called Cagnacci). St. John the Baptist. -\* 1288. Feti. Melancholy. A vigorous painting from the model, transcription of Dürer by a pupil of Caravaggio .- 1251. Castiglione. The money-changers driven from the Temple. - 1549. Tiepolo. A Banner, painted on both sides: the Mass of St. Martin, the Virgin, the Child and St. John. Prodigious skill of hand. The importance of the whites reminds us that Tiepolo was a fresco painter accustomed to make use of his wall surface .- \* \* 1480. Salvator Rosa. Lanscape (p. 60) .- 1478, Salvator Rosa. Apparition of Samuel to Saul. This painter knew how to treat the fantastic .- 1403, Panini. Feast. - 1404. Panini. Concert. -1305. Luca Giordano. Mars and Venus. Heralds XVIIIth Century facility. Almost a Boucher aheady .- 1379. Carlo Maratta. His own portrait .- 1400. Panini. Concert at Rome. There is much spirit in the detail of this thankless composition .- \* 1479. Sa'vator Rosa. Battle .- 1460. Giambattista Pittoni. Christ's charge to St. Peter. Forerunner of Tiepolo-1730. Maratte. Marie Madeleine Rospigliosi. - 1408. Panini. Interior of St. Peter's at Rome. "Tour de force" of this effect of perspective. -1289. Feti. The Guardian Angel. The arm is overdeveloped to the point of deforma-

Right Wall: 2nd panel: the last Italian painters. Venice just before her decline, had a last crop of painters in the XVIIIth century. Tiepolo and the landscapists: Canaletto, Guardi. The picturesqueness, so peculiar to Venice, produced a kind of landscape which is still being painted.

\* 1328. Guardi. The Doge embarking on the Bucentaur. The spirited movement of the gondolas being rowed in all directions is charming .- 1330, Guardi. Shrove-Thursday at Venice. 1413. Pellegrini. Allegory. This time the Italian has reached Boucher's style .- \* 1332. Guardi. The Doge's Procession. - n.n. Tiepolo. The Triumph of Religion. Sketch for a ceiling, a procession crossing the sky. 1405. Panini. Architecture.-1333. Guardi. The Hall of the College in the Doge's Palace. At once true and spirited .- 1461. Glambattista Pittoni. The Continence of Scipio. Historical episode told with XVIIIth century spirit, a flippancy and liveliness like Tiepolo.-\* 1203. Canaletto. The Grand Canal. The Salute. He paints quiet perspectives, while Guardl is attracted by effects of light. How often the Salute has appeared in painting since this time! Has it ever been painted so "right?"

(252. Castiglione. Animals and utensils.—133., Guardi. The Coronation of the Doge, on the Giants Staircase,—1460, Giambattista Pittoni. Sacrifice of Polixene.—\(\pi\) (347. Tiepolo. The Last Super. painted with such ease of manner and such liveliness that the sentiment of the subject is entirely altered,—1458, Ricci. Allegory.—1329. Guardi. The Salute at Venice.—1331. Guardi. Fête in the Piazza of St. Mark.—1127. Angeli. The little drummer.—1402. Panini. Feast.

#### SPANISH SCHOOL

Go back as far as the 4th section, to the screen placed across the Gallery; on this panel, Greco. Christ on the Cross and Donor (15).

Left Wall: 1st panel: devoted to the Spanish School of the XVIIth century; Greco, pupil of Tintoret, and Ribera continuing Caravaggio's style show their kinship with Italy. They express none the less forcibly the genius of Spanish naturalism and its ardent religious faith. (See Historical Summary, 15.)

\*\* 1706. Herrera. St. Basil dictating his doctrine (\$p.62).—1703. Callantes. The Burning Bush. Another Italianised painting.—1728. Ribera (attr. to). A philosopher. Further on, three other philosophers.—1753. Juan Vald s Leal. The apparition of the Immaculate Virgint oSt. Peter and St. Paul. Signed. Laboured and mannered in execution.—\*\*\pmu\_1725\*\*. Joseph Ribera The Entombment (\$p.67).—\*\*\pmu\_1725\*\* nigels are doing thekitchen work for a convent. The naturalism of the picture is quite in keeping with the simplicity of the miracle; the "assen-

sion" of the cook is a little startling; still his face glows with such ecstasy!-1747. View of the Fscurial. -1720. Greco. King Ferdinand. or St. Louis. The cold greys are characteristic of Greco.-1707. Morales. Christ carrying the Cross. Inspired by Schastian del Piombo.-1740. Zurbaran. St. Apollina, with the instrument of torture. - \*1728. Ribera. St. Paul the Eremite. The relief of this figure is astonishing.-1724. Ribera. Virgin and Child.-1730. Tristan. St. Francis of Assisi. How far we are from the Umbriant ype!- \*\* 1721. Ribera. Adoration of the Shepherds (p. 61).

Left Wall: 2nd panel: continuation of the Spanish School. Velasquez is represented only by works of secondary importance, which are however sufficient to show us his admirable lightness of hand and transparency of colour. (See Historical Summary, 1-.)

1738. Zurbaran. St. Peter Nolasque founding the Order of Mercy at Seville, or rather St. Bonaventure presiding over the Chapter of the Franciscans. Vigour rather over brutal; without transition between the planes and the tones.—1736. Velasquez. Portrait of a Girl. Notice his favourite harmony of rose on a grey ground. Is it not Margaret of Austria?—1720. Pereda. Fruit und musical Instruments.—1718. Murillo. Portrait of

Quevedo. A strange mistake. It is not the portrait of Quevedo, the poet; but spectacles in Spain bear the name of Quevedo,—1733. Velasquez. Philip IV. One of the numerous replicas of his Philip IV.—1710. Murllio. Portrait of the Duke of Ossuna.—1720. Woman's Portrait. Hravy painting.—
\*1725. Ribera. The club foot. Spanish realism gets admirable effects from ugliness. The earth-coloured face of this imp sparkles

with gaiety. How well the figure stands in space .- \* \* 1731. Velasquez. Portrait of the Infanta Margarita-Maria (p. 62).-\* 1734. Velasquez. Group of thirteen people. It is impossible to accept the tradition of Velasquez (in black on the left) and Murillo (next him) appearing in this picture; they are figures of the same age, and there was a difference of sixteen years betwenn them; a rapid sketch, facile, light painting; in the "View of Saragossa," by his pupil Mazo, Velasquez has painted similar figures in the foreground. - \* 1735. Velasquez. Marie Anne. The painter does not seek to give the expression of a face by drawing the features, nor the attitude : for him a face is only spots of colour. Extraordinary lightness of handling, which, made of nothing and apparently careless, renders perfectly the transparent rose colour of the flesh and the lips telling ruby in relation to the grev of the dress and background.-1708. Murillo. The Immaculate Conception .- 1732. Velasquez. Philip IV. Standing ready for a day's shooting. It is a replica of a portrait at Madrid, differing from it only in a triffing detail. The lack of snap in the execution proves it a copy .-Beggarboy \* \* 1717. Murillo. The (p. 64).-1704. Juan de Arellano. Garland of flowers.-1749. Spanish School. Man's portrait. A fine head, which resembles heads in certain of Velasquez pictures, e.g. Appollo and Vulcan .- 1737. Velasquez (attr. to). Portrait of Don Pedro of Altamira. \* \* 1730. Zurbaran. Funeral of St. Bonaventure (p. 63).

Left Wall: 3rd panel: continuation of the Spanish School. Murillo combines in a delightful way Spanish naturalism and mysticism. At the end of the XVIIIth century, Goya appears like a strange meteor, suddenly, without precursor or successor. (See Historical Summary, 15.)

1702. Carreno da Miranda. St. Ambrose asking alms.—1757. Velasquez. The Turkey. The simplification and dexterity of handling demand an illustrious ascription.—1712. Murillo. Virgin with the diadem.—\* \* 1709. Murillo.Immaculate Conception(p. 64).—\* 1710. Murillo. Birth of the Virgin. A pretty central effect of light which gives a touch of poetry to a scene treated in an entirely realistic way.—1713. Murillo. Holy Family. Of all the Spaniards, Murillo resisted outside influence least; here one can find Raphael, and Rubens or Vandyck.—1705b. Goya. Perez de Castro. But why does the

Minister hold a pencil and drawings?—n.n. Lucas.—Small Portrait of ■ man.—

★ 1705. Goya. Portrait of ■ Spanish
Girl (p. 63).—1750. Engenio Lucas.
Inquisition scene Signed, and dated 1851.
This painter was so tre mendously influenced
by Goya, that one of ten mistakes him for
his model.—1704. Goya. Woman with
fan. Painting in Velasquez tradition with
sharper contrasts, and a touch more nervous
and less sure.—1704. Goya. Guillemardet.
G ya as a rule has much m re liveliness:
here we see hun as restrained as a member
of David's school.

### SALLE VI

### GRANDE GALERIE

FIFTH SECTION

#### FLEMISH SCHOOL

Brilliant colours, exuberant forms, figures on the move—Rubens and his School. Rubens is one of the greatest poets among painters; he combines the highly coloured realism of the Flemings with the lyric decorative genius of Italy. The Adoration of the Magi, Thomyris and Cyrus, are magnificent examples of his large compositions. He also left towards the end of his life a number of paintings entirely personal in outlook in

#### A GUIDE TO THE LOUVRE.



## 1117.—Correggio.—Marriage of St. Catherine. Painted in 1519.

o full of grace and feeling it explains
Correggio's influence on the florid
Catholicism of Jesuit Art. Christ is annising
himself by putting a ring on the finger
of a pretty St. Catherine. The Virgin
and St. Sebastian smile at the play.
The Venetian pictures show to much
Correggio is indebted to them for his rich
colour as he is for his smiling faces to da Vinci.

### in the open air

ONE of the rare pictures attributed to Giorgione, and which ought for many reasons to be given back to Titian. Extraordinary harmony between the figures and the landscape. The colours of the flesh and the clothing, the green background, the golden setting sun, and the blue distance, how emotionally beautiful they are as colour and how new in art! (Phot. Hachette.)



#### SALLE VI : GRANDE GALERIE.

1589. - Titian. - Allegory in honour of Alfonso d'Avalos. After 1530.

NE of Titian's pure masterpieces in its brilliancy and warm harmony of colour,

moving us by its sheer beauty. The motif is odd and the composition unusual. The man in armour is not Altonso d'Avalos-Charles V's general -whose portrait Titiun certainly painted, out on another canvas. This picture is an allegory. It is Titian himself who looks out from the background, painted from the three-quarters point of view which, an artist so often chooses when portraving himself in a mirror. The young woman holding the globe is his wife, Cecilia, whose death in 1530 left him for a long time inconsolable: the allegorical figures express affection, marriage. fecundity; and the globe symbolizes the tragility of his happiness. Cecilia's likeness occurs frequently in Titian's work. indeed she is to the found in the Louvre as St. Catherine in the picture of the Virgin with the Rabbit. Titian has left many compositions in which portraits and allegorical figures are united; but none other so touching as this picture. for here we meet something that is beyond the ordinary merits of Venetian









1502. 1503.—Raphael.—St. Michael. St. George.

PAINTED before he was twenty, they are good examples of Raphael's beginnings. They have childshe passages in them, and attract by the freshness of inspiration and the ingenuous execution. His figures, previous to Perugino's influence, have ■ teminine delicacy.



1479.—Salvator Rosa.—Landscape. Signed, dated: 1659.

The lighting is very abrupt, with flashes and sudden streaks. The trees are torn, the rocks as if heaved up by an explosion; the sky full of storm. A volcanic, inhospitable spot.



## 1121.—Caravaggio.—The Death of the Virgin.

This huge composition, which has not the celebrity of the masterpieces of the Renaissance, is, all the same, one of the most significant works in the history or painting. It is one of the first pictures in which occurs the "undiluted naturalism" of modern art. Caravaggio apparently wished to paint nature exactly as it is. He has painted the dead Virgin from nature. His contemporaries were shocked by this brutal crudity. But many painters understood the splendid opportuni tres opened up to them by this new manner, with its whole hearted effort towards truth of appearance. The great naturalistic schools of the XVIIth century in Spain and Flanders owe much to Caravaggio's courageous innovation. There is, however, still a remnant of Italian artifice in the composition of his huge pictures. There is a certain theatrical effect, which is foreign to a pure naturalist. Intended for the interior of churches, such pictures must needs keep a certain decorative character, with noble gestures, rhetoric, and the emphasis and accents which tell at a distance. (Phot. Hachette.)



# 1722.—Ribera.—The

Puril of the Neapolitans, and of Caravaggior as is shown by the energetic forms relieved abruptly against the opaque shadows. These violent oppositions give the work its drumstic accent. Ribera pushes his naturalism jurther than his masters; the very paint seems to be a sort of re-creation of the flesh itself—not merely a representation of it. The power of the great realists lies in being able to make us believe in the tangible realisty of what they paint. (Phot. Hachette)

### 1721.—Ribera.—Adoration of the Shepherds.

Signed, dated: 1650.

M AGNIFICENT realism, truly Spanish. Each figure is a portrait, striking in its veracity: the old, brown skinned woman: the shepherds, hardly civilized, dressed in sheepskins: and, in contrast with their roughness, the gentle, fresh faced Virgin and the tinv Christ emitting a pale halo of light. The picture is conceived with a natule that is primitive, but the means of expression are modern. (Phot. Hachette.)



#### A GUIDE TO THE LOUVRE.



## 1731.—Velasquez.—Portrait of the Infanta Margherita.

This little portrait sufficiently proves Velasques' prodigious originality, in its handling as light as watercolour, a painting without matter, in its muted harmonies of rose and grey, in the power of making a face live without apparently drawing the features—seizing in a few unerring touches the reality of methods face, so frail yet complex. The babe already carries herself like m queen. (Phot. Hachette.)

### 1729.—Greco. Christ on the Cross.

A Greek by birth, Greco lived at Venice before settling at Toledo, as is easy to trace in his work. This Christ is unmistakably by w pupil of Tintoret, that tormented Venetian. But the Greek has added recollections of greenish corpse-like colour from Byzantine Art: Spain with its savage Catholicism, and the influence of Toledo, harsh and passionate, have exaggerated his manner to the verge of insantly. The figure, livid against the

the verge of insantly. The figure, livid against the blackened sky, expresses paroxysms of suffering. (Phot. Hachette.)

### 1706.—Herrera. - St. Basil dictating his doctrine.

SAINT BASIL in a mitre; above him is the Holy Spirit breathing his doctrine in his ear; to the right St. Bernard and St. Dominic; to the left, Bishop Diego and St. Peter the Dominican. In no other school is religious sentiment expressed in terms so untamed. All these figures, painted from nature, express a wild energy. (Phot. Hachette.)







#### 1705.-Goya.-Spanish Girl.

OYA, painter, draughtsman, etcher, I was an artist of very wide range. Imaginative, with wild and fantastic visions he was also a first-rate portrait-painter. This picture is good example of the excellence of his technique. In execution, it is worthy of the great masters of the Spanish School, which contains so many excellent practitioners, both vigorous and delicate. Velasquez' influence is here, in the delicate harmony of rose and grey. Goya was a great admirer of Velasquez. whose work he often copied. Undoubtedly it is from him that he learnt to give his paint the sense of life. True painters are not content merely to imitate the colour of a face or figure: they know how to infuse into their paint the animation and warmth of life itself. Despite its formality of pose, the figure seems truly alive. The roughness of his "handling" sometimes shocked his sitters. He was in a gentle humour when he painted this lady of Madrid, with her dullish face set in the black and rebellious hair, and her look, heavy to the point of sulkiness. (Phot. Hachette.)

# 1739.—Zurbaran— Funeral of St. Bonaventure.

CAINT BONAVENTURE died at Lyons. ) in the year 1274, during a Council Meeting at which Pope Gregory X and Michael VII Paleo. logus were present. They are recognizable on the left. The picture comes from the cloisters of the Mercy-Chaussée at Seville. How Spanish naturalism goes beyond Caravaggio's even, in its truth of portraiture and the unexpectedness of the placing of the figures! It is like a bit out out of nature without thought of a general harmony of light or colour or of how the lines and attitudes would fit the frame. The planes and tones meet abrubtly without transitions, and cut each other quite brutally. The execution is solid without any charm. The heads are vigorous portraits. Such work is the more impressive, the more perfectly the harshness of the execution is in harmony with the gloomy character of the subject. (Phot, Hachette.)





# 1709.—Murillo.—The Immaculate Conception.

THE Virgin in white, her hands upon her breast stands upon a crescent moon: around her angel children seen through luminous vapour. Applied to a new subject, it is the old effect which had been used in the Assumption by the Italians: Titian and Correggio. Murillo is, of the Spaniards, the most easily affected by outside influences; making one think of the Venetians, and also of the Flemings, Rubens and Van Dyck. His genius has none of the fierce harshness of Zurbaran or Herrera. Like them, he is a vigorous realist; it is easy to find the Spanish type underlying his figures, however sanctified. In his sweetness of colouring, his liking for the lighting that suits apotheoses and his theatrical effects, he is a very characteristic painter of Jesuitical Art. According to the dogma of the Immaculate Conception, the Virgin returned to earth freed from the burden of original sin. As the theme of their pictures, painters took the following passage from the Apocalypse: "There appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars." (Phot. Hachette.)

### 1717.—Murillo.—The Beggar Boy.

WHEN we look at the whole of Murillo's output, we find that there are two distinct men in his work: one the painter of religious pictures; the other, as here, a pure realist, the vigorous painter of the life about him. As a realist he has left a charming series of pictures of street boys, of which this one in the Louvre is a delightful example. The lad has sought shelter in the shade, but the fierce sun of Spain cuts a square of light into his retreat. The effect is entirely successful, although the painter has not in any way forced either the light or the colour. The boy meanwhile is settling down to hunt the little enemies which attack him. The painting of all the details of the picture give us bleasure: the water-pot, the basket, the truit, the shrimps,-and it is rare to find a work which is both lively and robust, work which com. bines playfulness with great painting. (Phot. Hachette.)



#### SALLE VI : GRANDE GALERIE.

which he expresses the intimate joys of his homelife, such as Helena Fourment and her children, or his pleasure in out-door life, such as his landscapes, the Kermesse.—His pupils, Van Dyck, Snyders are also well represented.

Jordaens, is not a pupil of Rubens; his painting, robust and fat in texture,

shows his influence however. (See Historical Summary, 16.)

Left Wall: 1st panel. 1968 Van Dyck. Children of Charles Ist, who became Charles II, James II, and Mary, wife of the Prince of Orange. Delicate sketch; full of spontaneity and elegance .- \*2111. Ruben . Henri de Vicq, ambassador; fresh, heatly painting, in his best manner .- \*\* 2115. Ruoens. Kermesse (p.67).-2110. Rubens. Sketches for two compositions. The Tru mph of Truth and The Fates weaving the destiny of Queen Marie of Medicis .- 2114. Rubens. Portrait of Suzanne Fourment, elder sister of his second wife. He painted her often. You will find her type, even herachial portrait, occurring again and again in his compositions .- 1927. Ph. de Champaigne. The Supper at the House of Simon the Pharisee. Here we see the French influence of Le Brun and Poussin dominating the painter's Flemish temperament. - \* 2084. Rubens. Thomyris having defeated Cyrus, rders his head to be plunged into a bowl of blood. The faces that look on at this horrible action are very attractive. One of Rubens' most sumptuous and finest pictures.-\*\* \*2075. Rubens. Lot's Flight (p.68).-\*1972. Van Dyck. François de Moncade. We shall see him on horseback further on .- \$2078. Rubens. Virgin su rounded with Angels. Observe how Rubens in this picture gives the pearly lok to the flesh by the use of reflections and halftints .- \$2116. Rubens. The Tournament. Admirable effect of setting sun near his own Chateau de Steen Rubens the cuntry gentleman painting. The shape of his house suggested to his imagination a Gothic tournament .- \* 1983. Van Dyck. His own

portrait. He was very good-looking, well bred and sensitive, and was a model worthy of his own distinguished art. - 2142. Paul de Vos (attr. to) Noah's Ark. Good painting; uninteresting composition. These two lions are to be seen harnessed to the Marriage Car in the Medici Gallery. - 2083, Rubens Triumphof Religion. Design for Tapestry. Everything is made rounder and fuller and more emphatic, the better to fill the frame and make effect at a distance. - \* 1985. Van Dyck. Portrait of Richardot and h. s son. A marvel of elegance and sensitiveness .- \* .969. Van Dyck. Portrait of Two Brothers : Charles, Duke of Bavaria, and Robert, Duke of Cumberland. In this double portrait one may admire the brilliant Flemish painting of the flesh, the low-toned richness of colour like Titian's, and the aristocratic distinction in the figures .- \* 2113. Rubens. Helen 1 Fourment and her children (p. 68).-2141. Paul de Vos (attr. to). The earthly Paradise. What tiresome animals ! - \* \* 1967. Van Dyck. Charles 1st (p. 69).-1976. Van Dyck. Man's portrait. Fat colour like Titian .- \* 2013. Jordaens. The Youth of Jupiter. Another "tour de force, "so warm and luminous is the quality of the flesh .-1970. Van Dyck. Isabella Claire Eugenie. Governess of the Lowlands. She joined, during her widowhood, the Sisterhood of St. Claire, which gave the painter no opportunity for warm colour and rich textures .-2008. Fr. Pourbus. The Last Supper. The Fleming is making an attempt to paint a big composition in a Bolognese slyle.

Right Wall: 1st panel: continuation of the Flemish School. Rubens in the midst of his imitators, pupils and followers. (See Historical Summary, 16.)

2137. Ryckaert. Interior of a studio. Delicate and clever painting by a good foreunner of Teniers; it shows one of the smaller Flemings or Dutchmen at work at his easel.—2112. Rubens. Anne of Austria. An official picture, well wrought butlacking in expression. In the background a bust which has, strangely enough, a likeness, not to Louis XIII, but to Buckingham.—\* 2015. Jordaens. The Sing-Song after

Dinner. It is his wife, Catherine Van N ort, mother of many, who sits to the right. Solid colour, loose forms; if one can at least make a noise to help.—

\*\*\*2:55. Tenlers. The Prodigal Son at Table (p. 66).—20:16. Jordaens. Man's Portrait. Who is this Porthos? It is said to be Admiral Van Ruyter, but Bol's portrait of him at Amsterdam shows us a dried up man.

2144. Paul de Vos (attr. to). Boar Hunt.



## 2479.—Antonio Mor.—The Dwarf of Charles V.

NTONIO MOR was a Dutchman from Utrecht, one of the numerous painters who, after going to Italy for their education, wandered over Europe to put their talent for portraiture at the service of the great lords. He was employed at the Courts of England, Spain, and the Low Countries. His reputation, indeed, was so great, that the best Flemish portraits of his time are always put down to him. This dwarf is by a Dutchman, whose naturalism is rather deliberate, yet who gives his figures an authority and an importance that is quite Italian. The imb's unforgettable face must have been a delight to such a pitiless observer. The dwarf's Court dress and his lined face are analysed with extreme minuteness. The dog, he is holding, is to emphasize his smallness by giving a sense of scale it takes the place in this picture that the horse takes in the portrait of some young lord. His costume apparently proves him to belong to the Spanish Court. To paint ugliness is traditional in Spain: fine examples occur in the work of Velasquez, Ribera, Goya, down to the modern Zuloaga. Court tools have their place in literature also; in one of Calderon's comedies we find one, who is well rewarded every time he makes the King laugh, but

who loses a tooth if the King goes for a month without laughing. (Phot. Hachette.)

## 2156.—Teniers, the Younger.—The Prodigal Son. Signed, dated: 1644.

THIS picture is full of amusing ob. servation. Nothing is wanting at this teast; there is m fortune-teller; there are travelling singers: there is the innkeeper eager to serve his guests and mark up his score; there is the good son, and two ladies very correct in landscape is delightsilvery. Teniers was a delicate painter of light, but it m his spirited touch which gives value to every object and gives to the picture its tasteful, pleasant eftect. (Phot. Hachette.)



#### SALLE VI : GRANDE GALERIE.



## 2115.—Rubens. The Kermesse.

AINTED in the last years of his life, when Rubens habitually passed his summers at his country-place at Steen. This is no literal copy of nature; these Flemish boors never had the go that the painter has given them. The colours are interwoven clear and tresh like a bouquet of wild flowers. The lyric quality of this picture shows the painter to have been younger than ever, when in contact with the gaver side of the Flemish character.

## 2012. - Jordaens. The Evangelists.

Vigorous models, solid paint, prodigious mastery. Painting could not be more robust, or more twing. The artist treats the New Testament as he pleases. The Evangelists were poor people; here they are Anturep labourers, peasants, and men from the port; tanned perspiring skins and shaggy hair.





#### 2075. Rubens. Lot's Flight.

THE subject is borrowed from Raphael's Frescoes, but the Fleming's ber. sonality asserts itself in the lissom and fully developed girls, with smiling faces despite their tragic situation. Rubens has not taken the tragedy seriously. Old has the scared look of Teniers' St. Anthony. (Phot. Hachette.)

#### 2113.—Rubens.—Helena Fourment and her Children.

NE of the most beautiful and touching of the numerous pictures which Rubens has left of his second wife, the young Helena Fourment. She is painted with two children: a third apparently was included in the original lay-in. which no doubt has been cut down, two hands of another child are lightly indicated against the righthand edge. The painting is airy and warm, without shadows, full of the reflected light of out of doors. His wife's head is charming; it and the children's heads alone - one smiling, the other less good humoured have any finish. The picture is rapidly sketched, with extreme lightness of touch, the colour-much diluted with oil in the Flemish way-hardly covering the panel. Was the painter, pleased with his improvisation, unwilling to make it heavy, or spoil it by finishing it? Or in the picture unfinished merely because it was painted (between 1635 and 1638), when frequent attacks of gout kept interrupting his work? Any way it is touching evidence of the tenderness with which the ageing painter watched his young wife and family. (Photo Hachette.)



#### SALLES VI & XVII : GRANDE GALERIE & SALLE VAN DYCK



#### 1967.—Van Dyck.—Charles I.

THE finest portrail that Van Dyck has left us of the King he painted so often. The picture was very nearly acquired by Catherine of Russia in the XVIIIth century; and it is in the Louvre now only because Mme du Barry, who claimed kinship with the Stuarts, made Louis XV ouy it. This masterpiece teems with Van Dyck's most attractive qualities. The King, natural as his attitude is, makes a very elegant, knightly figure; the satin jacket with the flash on the elbow is an incomparable piece of execution. The tresh sparkle of Flemish colour is united to the rich harmonies of Venice. The horse and groom are quiet yet intense in colour; the hand laid so negligently on the horse's mane is a favourite detail, and Van Dyck was never atraid of repeating what he liked. The background of big trees and luminous distance, which sets the figure so grandly, is very true in effect, although its first purpose is decorative. It is from such compositions that spring the XVIIIth century pointers, Reynolds, Gainsborough, and the thers that expressed so well the distinction of the English aristocracy. (Phot. Hachette.)

## 1962. - Van Dyck. -- Virgin and Donors.

THIS painting has been increased in height. Van Dyck is here returning to an old theme, and a very familiar one. one that had been constantly treated by the Flemish and Venetian painter of the XVIth century. It was certainly painted after Van Dyck had made his visit to Italy. The Virgin and Child show Titian's influence. It is interesting to watch Rubens' pupil tempering his master's exuberance and attaining Italian distinction. The Donors are admirable portraits; their dark clothes brilliantly painted; typically Flemish and middleclass, their faces express how touched and shy they feel at the graciousness of the Virgin and the Child's welcome. The action is intimate, the Child stroking the man's beard, who lays his hands on the Virgin's knee. Van Dyck had not the invention for great compositions: but his tasteful realism gives distinction to his portraiture, however true to nature. and his sense of harmony casts an atmosphere of poetry about this meeting of the Virgin and the two pious donors, (Phot. Hachette.)



-\* 2082. Rubens. Christ on the Cross. Rather bald: full of Ruben's favouriteeffects for making an impression at a distance. Christ against a dark sky, between the Virgin and St. John, the Magdalen in despair with her hair down, brilliantly luminous .- 1964. Van Dyck. St. Sebastian .- 1906. Paul + ril. Deer Hunt .- 2045. Van der Meulen. View of Vincennes. The King outhunting; charming landscape airy and spacious. \* 2012. Jordaens. The Four Evangelists. (p. 67). -n.n. Diepenbeck, a mawkish idyll.-1965. Van Dyck. Venus and Vulcan.—1907. Math: Bril. Stag Hunt.—2076. Rubens. Elias waited on by an Angel. Cartoon for tapestry. - 2054. Van Mol. Descent from the Cross, by a pupil on whom Rubens' mantle has certainly not fallen .- 1908. Paul Brill. Landscape. -2030. Van der Meulen. Crossing the Rhine. How nice this war looks in painting !- \* 1903a, V. Boucquet. Standard-bearer. Vigorous and sound painting by a little known artist. - 2146. Fr. Snyders. Figutings Dogs. Probably by Nicasius .-2000. Pourbus. St. Francis. Without Ruben,' dash Flemish realism can be very heavy,

- 1909. Bril. Diana and Nymphs. - \* 2077. Rubens. Adoration of the Magi. He likes this motif for its rich setting: dazzling and wild looking Magi, a negro, helmets, and a tiny Christ facing all this show, his eyes wide open in surprise. This picture, one of the simplest of the series, is not the worst .- 2037. Van der Meulen. A fight near the Bruges Canal. The King attends, gaily dressed as if for tournament .- 2159. Teniers. Village Fête. Ruben's Kermesse seen through a sober temperament .- \* 2014. Jordaens. The King drinks. Eating again! Astonishing in its colour so abundant and fluid, and in its vigorous yet controlled brilliance; all Jordaens lacked was a little distinction. - \*2117. Rubens. Landscape. The sun is coming through the morning mist: a sketch of the end of Ruben's life, when he was living at the Château de Steen .- 2164. Teniers. Hawking the Heron. A grey toned picture f charm and distinction .- 2145. Snyders. The Fish seller. A savage conception : in the background one can recognize the Chateau of the Antwerp quays.

## SALLE VI GRANDE GALERIE

SIXTH SECTION

DUTCH SCHOOL

Left Wall: 1st panel: Rembrandt is well represented with work of his youth, middle age and old age. He stands apart from the ordinary Dutch manner, the naturalism of which is rather sober; for though a naturalist, he is also a dreamer and his work is touched with poetry. He begins by painting with the neat precision dear to his countrymen: then his manner broadens and his imagination transposes the aspects of daily life into visions of biblical scenes, which are very moving in their poetry. In his old age his work is masterly, rugged in its pathos to the point of brutality. Beside him is another poet, Ruysdael, whose landscapes, dignified and infused with sadness, are the outcome of a spirit lofty and apart. Hobbema is of a temperament familiar and cheerful. (See Historical Summary, 17.)

\* 2560. Jacob Van Ruysdael. Thebeam of sunlight. The rays of light slip across the plain; fine mass of cloud above the rocky landscape. Among the mass of literal

portraitists, Ruysdael stands out a poet. In all his pictures there is a strain of melancholy and meditation.— \$258. Rembrandt. St. Matthew and an Angel. Work of the

last period (1661); he has never shown more passion; there is no other picture in the Louvre executed with such passion and certainty. What pathos in this old face knotted like an oak! The Angel is like his son Titus. - \* 2550. Jacob Van Ruysdaël. The Bush. A small canvas full of sad sentiment; the light is poor and yellow, and one can feel the wind sweeping across the plain of Haarlem .-2329. Ferdinand Bol. A young Dutch Prince. -2554. Rembrandt. Himself at thirty. The little round head and face like a cat. is lighted by the glowing light of a setting sun. - \* 2513. Rembrandt. Venus and Cupid. Rembrandt's mythology never recalls the An-Venus is painted from Hendrickie Stoffels. It is a work of his old age. The flesh, so full blooded and alive, suggests that Rembrandt was thinking of Titian; look back at the latter's picture of the woman doing her hair in the Grande Galerie. 2545, Rembrandt. A youg man, painted in 1658. It looks a

little too old to be his son Titus. -2365. Everdingen. Landscape. Of a wild picturesqueness which the Dutch got from Norway I these rocks and foaming torrents must have amused the Dutch, taking them right out of their own country. - \* \* 2549. Rembrandt. Bathsheba (p. 73). 2370. Fictoor. Isaac bless ng Jacob. He has collected his models and his costumes in the Jewish quarter of Amsterdam just as Rembrandt did. - 2551. Rembrandt. Portrait, of " The Man with the Stick. "-\* \* 2555. Rembrandt, in his old age (p. 72).-\*\* 2547. Rembrandt. Hendrickie Stoffels (p. 72).-2556. Jacob Van Ruysdael. The Forest. Figures and animals by Berchem .- 2484. Van der Neer. Dutch Village. He was very fond of effects of silvery moonlight. - \* \*2537. Rembrandt The Good Samaritan (p. 73).-\* \*. Hobbema. The Mill (\$\psi\$ 74).-2408. Matthaus Stomer Pilate. It is still under Italian influence, Dutch naturalism had not been born,

Right Wall: ist panel: here we see the hearty Hals, painter of laughter, and Cuyp who made the golden light to shine upon the burghers, the horses and the cattle of Dordrecht. (See Historical Summary, 17.)

Right-hand panel. - \* 2385, Hals. Woman's portrait. A masterpiece; very delicate relation of tone, thoroughly Dutch in their sobriety, blacks, whites and greys, and a brick dust face; painted throughout with flat patches, which express the form admirably white simplifying it .- n.n. Jacob van Ruysdael. The Road .- 2401. Van der Heyden. Dutch Village,-n.n. Rembrandt, Portrait of his brother Adriaen. -2400. Van der Heyden, Dutch Town, Delicate work by a painter who counted the bricks and the paving stones.- \* 2338. Hals. The Beresteyn Family. Each head is admirably vivacious, and the rich stuffs are cleverly painted. Nothing shows the telling decision of Hals' brushwork better than the soft execution of the last figure on the right, aded by another hand. The picture is rather scattered in genera' effect and lacking in unity of lighting. - \* 2383, Hals, Descartes. Admirably painted in broad touches; boldly modelled, with fine blacks. The expression is a little startled like that of a night bird brought into sunlight. Hals evidently enjoyed painting the philosopher's head. What did these two men talk about, I wonder? - n.n Hobbema, The farm, - \* 23.12, Cuyp. Starting for the Ride. Solid horsemen in a blond landscape.—6614. Salomon Ruysdael, River Bank, Akin to Van Goven,

brandt. Old man, painted in 1633; a work of his youth, still full of Dutch pettiness .-\* 2548. Rembrandt. Bullock's carcase. He painted several studies of this subject. It contains all the riches of his palette and is suffused with light like liquid gold, wich is able to give beauty to the coarsest subject. -2553. Rembrandt, Himself in a Bonnet. In 1633 Rembrandt was a smart young man, a fashionable portrait painter; his painting was as carefully thought out and attractive as his dressing .- n.n. Lievens. Visitation. Rembrandt vulgarized. - \*23,13. Cuvp. The Ride, Burghers of Dordrecht, proud of their line mounts. A composition dear to Cuyp, Figures telling against a luminous sky. \*2875, Jan Van Goyen. Bank of a Dutch River. With a little earthy colour he renders the sky and water to perfection. \* 2387. Hals. Mrs Beresteyn. C mpare the details of the costume, for instance the lace collar, with other Dutch work and you will understand Hals' superiority .- 2403. Hobbema. Landscape. - 25558. Rembrandt. Supper at Emmaus. First idea for a theme which ends in the masterpiece that we shall see later. - \* \* 2384. Hals. The Bohemian Girl (p. 75).-2394. Van der Helst. The Archery Prize. - Reduction with certain changes of a picture at Amsterdam. One of

Fine foliage against a rainy sky .- 2544. Rem



#### 2555.—Rembrandt.—In his

old age. Signed, dated: 1660. R EMBRANDT'S many portraits of himself show him at all stages of his life and in all his different humours. In the Louvre you can also see him as a voung man, when a lashionable painter, he was trying of make his work attractive. His most interesting pirtures were painted at the end of his life. Rembrandt is filty two years old. Desbile the disasters and sorrows of his life. he looks more vigorous than ever. He stands up royally, in his painting coat with its fur collar, his old head tied up in a white cloth, and his palette on his thumb. He has put by all his fine airs, and all the portraits now show him at work with his painter's tools around him. The face is marked by age; the teatures have coarsened; but how keen and dominating is his look! How thin the personality of the other portraits appears against this one! The handling has the vigour and brutality which would fit the painting of some great knotled oak. The St. Matthew near by, which was painted shortly after, shows the same impassioned and concentrated workmanship. (Phot. Ha-Lictte.)

## 2547.—Rembrandt. Hendrickje Stoffels.

About 1662.

OR the last part of his lite, after his wife Saskia's death, Hendrickje Stoffels brought up his boy Titus and took control of his household. Rembrandt himself does not seem to have had much power of organization. He often used Hendrickje Stoffels a model, as he was indeed in the habit of doing with every one in his entourage. This portrait shows us a face lacking in distinction and delicacy perhaps, but radiant with good nature. As always, without ceasing to be truth[u]. Rembrandt has transfigured reality with a touch of poetry. The face is not only like tile in the warmth of the flesh, the liquid look of the eves and the lips; it is illuminated by its inner teelings. The painter has not tried to take us into the realms of tancy; he only needs to put reality as he sees it before our eves to take us far beyond the world of mere superficial appearances. (Phot. Hachette.)



## 2549.—Rembrandt. Bathsheba.

Signed, dated: 1654.

A painting so vigorous and so realistic shows us that Rembrandt was not only an imaginative painter. For here we see that his only interest and purpose is to render the modelling of the figure before him. As regards the so called " subject" a detail, such as a letter held by a lady about to take a bath, is not enough to make a "historical" composition of it. It is just Heindrickje Stoffels, whom Rembrandt painted often towards the end of his life. The painting is broad. fat, and full in impasto; the light models the form of the amber body wonderfully. Rembrandt despises the methods employed by other painters for giving transparency to flesh and lightness to the forms. (Phot. Hachette.)



## 2537.—Rembrandt —The Good Samaritan.

EMBRANDT often ach-R ieves the marvellous teat of putting before us types of human nature such as we see every day. and vet of leading us into a land of poetry. which seems to belong to the earliest ages of human existence. His Biblical pictures are in no sense ingenious fictions. He paints reality always, but being a true poet, his vision is charged with reverie and sentiment. In what age or country can we place this scene? The time of day alone is definite -the hour of twilight:

give an inense emphasis to the objects that they strike, throwing broad shadows across space, the little human beings seeming to pass to and fro in a dream-world. (Phot. Hachette).



## 2404.—Hobbema.—The

Signed.

Little masterpiece of Holland cheerful. in contrast to Ruvsdael who paints nature in grand and unfriendly mood. Both use the same colours neither brilliant nor gay. This corner of Gueldres is a very pleasant spot. The mill amongst the trees, between the sky and its reflection: the thickets with game for the shooting, and the waters full of fish for the catching. A well-balanced composition, the even lighting brings out the detail of the foliage; everything contributes to make this corner of nature attractive Fromentin writes of the charm of this picture: "It is so precise and firm in construction, so pre-determined in execution from one end to the other: the colour so strong and fine; the sky so rare in "quality". Every bit of it is as it were beautifully engraved before being painted; and beautifully painted on the severe engraving." Phot. Hachette.)

#### 2558.—Jac. Ruysdaël. Storm.

Signed. UYSDAEL is the painter of nature in her grand moods. of the plain of Haar. lem when lit by sad effects of light, and when beaten by the wind. He also paint ed the sea. Holland's restless neighbour, whence she draws all wealth. whence come all her tears. The sea rages battling with the land, which man has un. ceasingly to protect against its efforts. The wind drives the



The wind arries the great waves against the breakwater, sweeping the spray far inland. Through a rent in the clouds the sun sends out one poor beam of chilly light, which makes the shadows all the darker and more sinister. The sailing ships scurry along, heeling over like phantoms in the half light. Ruysdaël is truly a great poet. Every painter must admire the way in which he has drawn the boiling storm-tossed water. (Phot. Braun.)

#### SALLE VI : GRANDE GALERIE

#### 2386.—Frans Hals.—Nicolas Van Beresteyn,

About : 520.

ALS, who never left his native town of Haarlem, and who found all his subjects in his fellow townsmen, rich or poor, has left mass of work which is amongst the most brilliant and the richest in the history of painting. His liveliness of execution gives animation to the dullest faces; and the skill and decision of his handling interest to commonplace things. Beresteyn, whom he painted several times, near by is another picture of him with his wife and numerous family, stands in a swaggering attitude; really merely a jolly burgher, it is the painter that gives him his dashing vivacity. No one else ever set off a smiling face so well with a big lace collar. Study the detail of such painting to see how far skill of hand can go. The brush has slipped delicious reflections among the folds of the black satin The sitter's hand, stuck with such swagger on the hip, is Hals' " signature"; it is alert, alive, because the painter found it child's play to paint it in a few unerring touches. Compare it with one of Van Dyck's hands, so tapering, so indolent; to do so is to study their psychology. (Phot. Hachette.)



## 2384.—Franz Hals.—The Bohemian Girl.

THIS rapid sketch is m key to all his painting. Van Dyck complained of his not finishing his pictures; he missed in his work carefulness and fusion of the brush strokes. Hals leaves every stroke with its nervous first intention undisturbed. The modelling in his painting is achieved by flat patches and sabre like strokes which look careless in their placing. What is so often dull, soft and round in other painters is, in his hands, of a nervous vivacity that makes us watch and almost take part in the wonderful execution. And m face by Hals seems really to be laughing, and not sham fixed affair, because Hals, in his rapidity, imitates the rapidity of a passing smile. And he loved painting laughinh faces. His merry humour and his technique combined to hit of the flash of the eyes and teeth of the burghers, street boys, topers and "Bohemian girls" that followed each other in his studio. (Phot. Hachette.)



the judges is the famous captain Banning Cook who appears in Rembrandt's "Night Watch."—x2341. A. Cuyp. Landscape. The golden light of the setting sun brings

out the forms of the fine light-coloured cattle in the plain of Dordrecht.—\*\*\*x236. Hals. Peresteyn (\$\phi\$ 75).—2304\*. Backhuysen. Marine.

#### SALLE XVII

## SALLE VAN DYCK

Devoted to Rubens, to his pupil Van Dyck, and his imitator, Gaspard de Crayer. These big mythological and religious paintings, springing from the same stem as Dutch naturalist painting, show how the pictorial gifts of the race developed in two very different directions, oratorical flourish and exact prose.

Begin on the left hand and follow round. -1963. Van Dyck. Pleta. A reduction of a bigger composition, in which we see Van Dyck half way between Rubens and Titian, his two masters, -2079. Rubens. The Virgin. Medallion, surrounded by flowers .- 1052°. J. Cossiers. Smokers. Strong work by a Fleming who knows both the Bolognese and the Spaniards,-2107. Rubens. Portrait of the Mother of Marie of Medici. Large portrait, decorative rather than characterful, which was part of the series of the Queen's Life. -2147. Snyders. Fruit and Animals. -1977. Van Dyck. Unknown Person. The painter's style, and the national type of the sitter harmonise exactly .- 2130. Rubens. Diogenes looking for an honest man. Types familiar in Rubens pictures, but the workmanship is chiefly by pupils .- 2005. Huysmans of Malines. Edge of the Forest .-1004. Fyt. Dog and Game, -1078. Van Dyck. Portrait .- 2106. Rubens. Portrait of the Father of Marie of Medici. Rather dull. Belonged to the Series of the Queen's Life. -2108, Rubens. Marie of Medici. Belonged to the Series of the Queen's Llfe. This victorious Goddess of War has a very peaceful face! Why did she insist on this warlike accoutrement?- \* 1954. Theodor van Ihulden. Ferdinand of Austria. The pale Knight in his dark armour gives the Flemish painter's work a look of Velasquez,-1953, G. de Crayer. St. Augustine. The exuberant richness of Flemish painting fits perfectly the pomp of Jesuit Catholicism. \* \* 1962. Van Dyck. Virgin. and Donors (p. 69).-\*1971. Van Dyck. François de Moncade. Another admirable work. These small headed horses occur in all the XVIIIth century painters, Velasquez, Van der Meulen, or Cuyp .- 2118. Rubens. Landscape, a little conventional. Compare it with those painted at the end of his life when he lived at his Chateau de Steen .- 1961. Van Dyck. Virgin and Child. Here Van Dyck is so near Titian, that one could almost believe it to be an attempt at forgery .- 1974. Van Dyck. Portrait of Lady and her daughter. Of his Italian period; refined painting, without a trace of the cavalier style which he developed in England .- \*2157. Teniers. Works of Mercy. Teniers being serious without losing his charm. The seven acts of Mercy are complete. - \*2158. Teniers. St. Anthony. Very amusing devil-business. -2011. Jordaens. Christ driving the money changers from the Temple. In the tumult Christ is the only calm figure. The painter's jovial nature has entirely altered the significance of the scene. The money changers driven at the whip's lash, seem to enjoy the general upset. - 2161b. Tenlers. Interior of Tavern. Charming point of view .- 1960. Duchâtel. A cavaller. Painted with a cleanness thoroughly Dutch .- 1973. Van Dyck. Portrait of m Man and a Child. The pendant to No. 1974. -2369. Lely (attr. to). Copy of a Van Dyck by an imitator. - 1966. Van Dyck. Rinaldo and Armida Replica of a better picture at the Nationa Gailery. - 1975. Van Dyck. The Duke of Richmond. - \$2191. Otto Vaenius. The Painter and his family. This painter, who was Ruben's master, was a passionate admirer of the Italians; none the less one finds

a good humour in the picture, which is thoroughly Flemish. — The other pictures in this room, begin the Marie of Medici series painted by Rubens; and amongst them are the portraits of the Queen's parents.

#### SALLE XVIII

#### RUBENS GALLERY

The 25 paintings in the Marie of Medici Gallery were executed by Rubens and his pupils for the Luxembourg Palace, between 1621 and 1625. The Queen gave the painter as his subject, her own life. This material would have been rather thin, if Rubens had not known how to enrich it with all the resources of mythology and his own magnificent rhetoric; which indeed is the reason why the Olympians intervene so constantly in the Queen's life. It flattered the Queen, suited the taste of the time, and gave the painter opportunities for introducing many admirable nudes. In looking at these huge compositions one must remember to look at them as decorative pieces, meant to amuse and delight the eye. (See Historical Summary, 16.)

The first two paintings of the series are in the Van Dyck Gallery, as are also one of the allegories on the "Happiness during the Regency," two portraits of the Queen's parents, and the portrait of Marie of Medici as Goddess of War. -In the Van Dyck Gallery : Birth of Marie of Medici; it is Lucina who hands her to Florence on the banks of the Arno; the Hours rejoice.-For Marie's Education Minerva. Apollo, Mercury and the three Graces are all needed. - \* The Queen's Government. This admirable composition ought to come much later; the Olympians are assembled in a golden light, keeping all monsters afar. In the front, the Apollo Belvedere rearranged by a Fleming. Pass into the other Gallery. To the left in the corner .- \* The Fates are weaving Marie de Medici's destiny, and Juno is asking of Jupiter that it may be happy. It is the prelude of the series. Look alternately at the pictures on the left and right of the Gallery, in order to follow the events in their logical order .- \* Henri IV receiving the portrait of Marie of Medici, held by Hymen and Cupid: France is bidding the King follow his heart. Jupiter and Juno look on from on high. The figure of Henri IV is charmingly vivacious and natural. But what a historical lie! - \* The Marriage, taking place at

Florence, the King is replaced by Marie's uncle. She advances with a bearing which is already royal. The Olympians are away for the moment. - \* \* Disembarcation of the Queen at Marseitles (p. 80).-Finally Henri and Marie meet at Lyons. This time the King has become Jupiter, throws his leg lightly over the Eagle, and takes the Queen's hand who lowers her eyes. Below is the wedding car: two cherubs riding the lions are in Ruben's best manner.- \*Birth of Louis XIII. Admirable figure of the Queen, happy and exausted. On her left, Fecundity holds the Queen's future children. The genius of Health receives the new-born child. - Henri IV leaves the Government to the Queen, at the moment of leaving for the war; between them the future King Louis XIII .- \* Coronation of the Queen at St. Denis (p. 80) .-The Death of Henri IV. He rises up to heaven like a man whom nothing can surprise; France weeps. In the same frame, which holds we compositions, France and her nobility throw themselves at the feet of the Queen in mourning, with a go that Rubens alone in the series that should occur "The Queen's Government," symbolically represented by the Council of Olympus, which we have seen

in the preceding Gallery.-The Journey to the Bridge of Ce. A poor conception : the Queen is rather ridiculous in her excessive plumes. In reality, the composition represents the taking of Juliers from the House of Austria.—The Exchange of Princesses between Spain and France, or the Double Marriage. -\* Felicity under the Regency. Rubens is repeating himself, but some picture had to replace a picture condemned as discreditable: "The Queen driven from Paris." The present picture improvised by Rubens, sins perhaps in exuberance, but it is of a freshness and brilliancy that actually sparkle, and it gives a lift to the end of the series when the painter's ideas were flagging .- The Majority of Louis XIII. Marie hands him the tiller of the ship which carries France, and is rowed by very solid Virtues.-The Flight from Blols, where the Queen had been imprisoned by her son.-The Reconciliation of the Queen and her son. Mercury is bringing peace.-The Conclusion of Peace. Queen enters the Temple of Peace, despite the fury of Discord .- Interview of the Oueen with her son. They are reconciled: above the monsters that are cast out below them. At the other end of the Gallery: \*The Triumph of Truth. A fresh young face still—we learn from it that the Queen and her son never ceased to love each other, for Louis XIII is offering his heart to his mother.

And yet, soon after, in 1630, they fell out, and this time the Queen was driven away. She died in, exile, and almost in misery, A most regrettable quarrel, for it stopped the execution of another series of paintings dedicated to Henri IV.

At the end of the Rubens Gallery turn to the right and take the little Flemish and Dutch rooms in their order.

In the passage: Four Spanish paintings. Scenes from the life of St. George. Catalonian art of the XVth century, not yet civilised.—n.n. Pedro Dlaz d'Oviedo. The enthronement of St. Isidor. The Virgin is giving him the pallium in the presence of Angels and Saints. This "Spanish primitive" of the Catalonian School is a rather dry copyist of Jan Van Eyck's manner. The picture is however much restored.

#### SALLE XXIX

## FLEMISH PRIMITIVES

This little collection of primitives allows us to know at least something of Jan Van Eyck, Roger Van der Weyden, and Memling. Buta few panels, however fine, cannot really represent the artistic activity of Bruges, Ghent, Brussels, Tournai, during the XVth century. (See Hist. Summary, 9.)

Over the entry: 2201, Flemish School. Fragment. Three Prophets. - \* \* 2027. Memling. The mystical marriage of St. Catherine (p. 82),-1048, School of Ghent. Virgin and Child, between two donors .n.n. Dirk Bouts. Adoration of the Shepherds .- 2028. Memling. St. Sebastian. Resurection. Ascension. A studio piece, in which many details show Italian influence. St. Sébastian occurs in a panel at Brussels, -22020 Gerard David. Virginand Donors. Rather soft work by a successor of Memling. -100ab, Dirk Bouts the Elder (school of). Virgin and Child .- n.n. Jean de Flandres. Christ and the woman of Samaria. - 1051, Brabant School. Saint of Donor reading.

Fairly recent,-2196. Thierry Bouts. Deposition. - \* 20280. Memling. Old Woman. Fine painting, incisive drawing, delicacy of this pink complexion in the white hood .n.n. Coiln de Coter. The three Marys. The Trinity. Compositions confused and rough, by a pupil of Rogervan der Weyden. -\* \* 1986.. Jan Van Eyck. Virgin and Donor (p. 81),-2024a, Mabuse. Portrait of Elderly Man .- n.n. Colin de Coter. Dead Christ. The Trinity .- \* 2024. Memfing. St. John the Baptist. How this gentle painter of tenderness softens the harshnesses of the wild preacher! In the background, episodes in the Saint's life and his martyrdom and 2025 in the same frame : The

Magdalen holding the pot of ointment,—Antwerp School, Christ in benediction. Work of a School too sweet and feeble,—2199, Van der Goes. Entombment,—2198, Brabant School. Pastoral Instruction. Confused composition of an obscure subject. In the background St. Gudulus of Brussels,—2195. Dirk Bouts (att. to). Virgin and Child. Pretty miniature.—n.n. School of Louvain. Head of Christ, with sad eyes.—\*2195. Roger van der Weyden. Christ the Redeemer between the Virgin and

#### SALLE XXX

#### FLEMINGS OF THE XVIIh CENTURY

The paintings in this room represent the diverse tendencies of Flemish Art during the XVIth century. Gherard David is the last of the School of Bruges: Quentin Matsys, his contemporary, is starting the Antwerp School. One passes from the Gothic Style to that of the Romanists. (See Historical Summary, 9 and 11.)

Over the door : 2214. Lanscape. Conventional landscape of the XVIth century .-1997-1998. Jean Gossart called Mabuse. Virgin and Donor. Jean Carondelet, chancellor of Flanders. The disposition of the diptyque is essentially primitive, while the delicate gradations of the modelling show Italian influence .- 2641e. Frisian School. Woman and Child .- 1957. Gherard David. The Supper at Cana. From the painter's studio. The background is the Place du Saint-Sang at Bruges. One of the last works by a Flemish primitive. The precision of the style is wanting, but the colour still retains its brilliance and the painting is carefully wrought, -2001, Van Hemmessen, Tobias gives back his sight to his Father. Of 1556; an attempt at the Italian grand manner. Flemish heaviness,-2702, Flemish School, Man's portrait, with the Cross of Malta and the chain .- 2208-2209. The Master of the Death of the Virgin. Two panels. Adam and Eve. imitated from van Evck .- n.n. Flemish School. Christ and the Virgin. - \* 1917. Old Breughel. The beggars. On crutches, and crippled; they are painted with a freedom and humour, that verges on the fantastic,-n.n. Flemish School. Virgin and Child : makes one think of Adrian Ysenbrandt,-1999. Jan Gossart, called Mabuse. A Benedictine.-n.n. Joachim Patinir. St. Jerome. - \* \* 1917 Breughel.

The Blind leading the Blind (b. 83).-n.n. Peter Breughel. Winter morning. Fine painting of a farmyard, -2205. Dutch School. Perhaps attribuable to Jean Swart of Grônigen. Portrait of a man with a pink, contemporary with Matsys .- 1951. Claeyssens the Elder. Head of the Virgin .- 2030a. Quentin Matsys. Virgin and Child. One sees here the modelling becoming rounder, the colours paler; the incisive style of the primitives becomes broader and softer .- 700. Fiemish School. Portrait of a woman. - n.n. Brahant school : of the end of the XVth century? Small portrait of Margaret of Austria. -2202b, Flemish School, Philippe le Beau, with the Golden Fleece .- n.n. Lucas van Vankenborgh. The Tower of Babel. -2203, Quentin Matsys. Dead Christ. Very like Quentin Matsys, perhaps Patinir.—977b. Franco-Flemish School. Portrait of Philippe le Bon, Duke of Burgundy .-2205b, Flemish School. Charles V.—2030. John Matsys. David and Bathsheba. A Fleming who is trying for the refined forms and pale colouring of Florence. - \* \$2020. Quentin Matsys, A Banker and his wie (p. 83).-2738b, Flemish School. Virgin, German type, painted in body-colour .-Over the door : 20678, Van Orley, Holy Family. Instance of an imitation of Raphael by a Fleming.



#### 2090.—Rubens.—The Disembarcation of Marie of Medici at Marseilles.

TERE one sees the two realms of History and Mythology as combined by Rubens in the Lite of Marie of Medici. Above, Marie of Medici, magnificent and gracious, is coming off the ship at Marseilles. It Henri IV is not there to receive her (he couldn't find the time to go and meet his wife) at least France is there, in the person of an allegorical figure that always shows great affection for the Queen. In the lower half Rubens has called up the mythological actors; he alone knew how to create these great supple Undines and injuse them with such vitality, such action, and such garety; they express magnificently the noisy enthusiasm which very properly would greet a Queen of France on her arrival at the port. (Phot. Hachette.)

## 2094.—Rubens.— Coronation of Marie of Medici.

THE best balanced composition of the series. The ceremony being rich in all the materials the painter required, there no need to call in the Olympians. It is really a historical scene. He painted

the faces of the people about the Court on the spot. How knightly is the bearing of the men; how high-born the looks of the women! In spite of the masses of blue, the colour of the French coats of arms, he has managed to throw m warm glow over the whole. (Phot. Hachette.)





## 1986.—Jan Van Eyck. Virgin and Donor.

masterpiece marvellous in every way. One of the very first paintings executed by modern processes, everything in it is represented with a pertection and a completeness that has never been equalled. In Chancellor Rollin's figure one does not know which to admire most, the truth of detail, or the justice of the attitude and expression: the wrinkles are on his face and his hands, the tur on his robe. Examine the tiles, the glass of the windows, the carving on the pillars; the picture contains as many things as reality itself, and vet every detail keeps its place. The landscape is more wonderful still; you can poke about in the town and the country and there is always something new to discover, as if one were looking into real distance with a field glass. What town is it? (Phot, Hachette.)

## 2202.—The

motif that 184as very dear to this school. affording an obbortunity for treating the poetry of quiet interiors. Everything in the room, the shining tiled floor, the furniture, the window shuttered on the inside. the brass chandelier, the numberless little objects are painted with a sort of piety. By whom can this picture have been painted? In a little Saint-Barbara at Madrid, said to be by the "Maître de Flémalle" or "de Mérode" the interior and furniture are the same. The rather soft delicacy of the Virgin's tace is to be found in this master's Virgins also, (Phot.





1900. School of Louvain.

attribution to Jerome Bosch cannot be maintained. His pictures of devils are fantastic with a touck of the comic, whereas this is seriously conceived and executed by m painter who means to frighten us. This panel certainly belongs to a Tribtvoue of the Last Judgment. In the Cathedral at Dantzie and in the Lille Museum, there are two panels, similar in subject, dimensions and style. As w whole, the picture makes us think of Thierry Bouts, with his precise and rather hard manner, his elongated and rather dry forms. Anyway the panel wery beautiful in execution and very sure in touch. These Devil-pictures are a subject of which the Flemist masters were very tond, from the XVIth century down to Teniers. The painter racks his imagination to make monsters by combining different sorts of animals, with birds' claws and fishes, scales: he will and discover that such tantastic natural history is comic rather than terrible.

## 2027.—Memling—Marriage of St. Catherine.

Py His charming little panel allows us to appreciate Memling's place among the other Flemish painters. He came from Cologne, a centre in which an original school of painting had been developed, and where Stephen Lochner, with his delicate colouring. had created a type of art mystical and tender. Memling's pictures keep this character among those of the other Flemings, who seem to work more for exactness and precision. He keeps the fresh, happy colouring, the gentle expression in the faces, the daintiness of dressing. The young saints round the Virgin, are like nice little girls come to spend the afternoon and chatter away merrily and prettily. Memling has painted works both more important and stronger, but even in his more ambitious compositions there is always a grace quite feminine in character, and a sensibility that is still young in its freshness. (Phot, Hachette.)



#### SALLE XXX: SALLE QUENTIN MATSYS



## 2363 A.—Gerard de St-Jean. The Resurrection of Lazarus. Dy a Haarlem painter of the second half

B of the XVth century. Excellently preserved, it is very harmonious in colour and very full of life. Certain figures resemble figures in pictures attributed to the School of Avignon. In front is the donor, a widow and her husband. (Phot. Hachette.)



# 2029.—Quentin Matsys. The Banker and his wife. Signed and dated: 1518. BANKERS frequently occur in pictures. This one is weighing gold pieces in a balance; his wife stops reading her missal to watch him. Quentin Matsys retains all the best qualities of the Flemish primitives, their brilliancy and accuracy of colour and minute rendering of detail. All the same, the greater breadth of execution and the choice of a secular subject proclaim the advent of a more modern art.



LD Breughel is one of the rare Flemings of the XVIth century in whose painting we still find the rich realism of the North. He very readily leaves religious motits for real life. He has both keen common sense and tancy, and liked translating popular proverbs into pictures grotesque or tragic, as in this parable of the Blind. Ugliness cannot be made more expressive. (Phot.



#### SALLE XXXI

#### DUTCH PAINTERS

This room is devoted chiefly to XVth and XVIth century painters of the Dutch provinces and the lower Rhine. The most remarkable pictures in it are a picture by Gérard de Saint-Jean and portraits by Antonio Moro. (See Historical Summary, 11.)

26410. Flemish School. Young woman reading. Recalls the "master of the half "-n.n. " Master of the Death of figures, "-n.n. " Master of the Death of Mary" (att. to). Virgin and Child. -2641b. Dutch School. Man's portrait. Honest but heavy painting .- 2107, Dutch School. Scenes in the life of the Holy Family. -2612b, School of South-West Flanders. The Supper at Cana. - \* \* 2563a. Gerard de Saint-Jean. Resurrection of Lazarus (p. 83),-2540, Suster or Zustris. Venus. By a good pupil of Tintoret. -248th, Jean Mostaert. Portrait or Johann van Wassenaer,-n.n. Lucas van Leyden. The Nativity .- 2040. Lucas van Levden. Lot mid his daughters. Attribution doubtful.-n.n. School of South-West Flanders. The Presentation in the Temple. - n.n. Scorel (att. to). Portrait of Paracelsus. Portrait of a d ctor, often copied, particularly by Rubens.— n.n. Jerome Bosch (school of). Christ and the Doctors .- n.n. Antwerp School. St. Catherine and St. Martha .- \* 2738. Josse Van Cleve. Christ taken down from the Cross. St. Francis. The

taken down from the Cross. St. Francis. The Last Supper. Anatomical studies, with Italian foreshortenings; the donors however have a Flemish flavour. Above, a St. Francis of Flemish type; below, a Last Supper; an imitation, rather heavy of Leonardo's composition; the painter has not really understood the intention of much of the original, No doubt the portrait in the left corner is himself.—2738a. "Master of the Death of Mary." A monk offering his heart to the infant Christ. Notice how the landscape has gained in importance,-n.n. Antwerp School. Van Oostsanen. St.Catherine and St. Barbara, -21948. Seb. Vranck. Sacking of a Village. A little painting that is no masterpiece, but which has the emotion of a thing actually seen .- 2481 . Stretes (attr. to Guillion) Supposed portrait of Edward VI of England. - \* \* 2479. Antonio Moro. The Dwarf of Charles V (p.66) .- n.n. Ambroise Benson (School of). A Concert, -2210. Jan van Hemessen. The Ascent to Calvary. In the manner of Old Breughel .- 2,178, Antonio Moro. Portrait of a gentleman of Cardinal (iranvelle's suite. - Above the door: 2300. Aertsen, Fishermen.

#### SALLE XXXII

#### GERMAN PAINTERS

THE German School is only of secondary importance in the History of Art. In the Louvre it is only fragmentarily represented. A Presentation in the Temple recalls somewhat the first school of Cologne; the second school of Cologne is represented by an important work; a masterpiece by the "Master of St. Bartholomew," a Descent from the Cross. Cranach is a XVIth century Saxon, with a strong local flavour to him. (See Historical Summary, 10 and 12).

Above the door: - 2728, Mignon. Flowers and Fruit. In the middle of the room on a stand :- 2701. Sebald Beham. A large panel on which are told four episodes from the story of David : His Triumph : the story of Bathsheba; the Death of Uriah; Naboth's Vineyard. As always in the German work, it is Germany for Judea. It is amusing to recognize the men of Charles V's time. Numerous inscriptions help us .- 2702. Lucas Cranach, Effects of jealousy. He loved painting wild men, or fauns of grotesque ugliness .- 2703. Cranach. Man's Portrait. -n.n. Saint-George killing the Dragon .- 2744. Unknown painter, called "The Master of Messkirck." Christ before Pilate. Inspired by an engraving by Dürer. \*n.n. "The Master of the Holy Kinship." Presentation in the Temple. Adoration of the Magi. Christ appearing to the Virgin. Connects with the School of Cologne, in its artlessness, the expressions and the softness of colouring .- 2737c. "The Master of St. Severin". Episode from the life of St. Ursula. Is the pendant to No 2738a. The demanding in marriage of the Princess, and the reply to the parents of the Prince. One knows him to belong to the second school of Cologne by his skimpy figures and his earthy colours,-2703. Cranach Venus in a hat: mincing and dull-witted art .-2740. German School. Portrait of the Emperor Maximilian .- 2745. South German School. Judgment of Paris. Paris is a German trooper! the three goddesses are ins-

pired by Italian art; incongruous composition in which the German coarseness remains despite the pretension to classic beauty.-2703ª. Cranach. Man's portrait. Red beard on an enamel-like background; fingers like sausages. - 27024. Cranach. Portrait of a young German .- n.n. German School. In the style of the Master of Gottingen : The Virgin supporting Christ -\* \*2737. Unknown painter called "The Master of St. Bartholomew, " Descen' from the Cross (p. 89) .- n.n. Ludger Tom Ring (attr. to) Woman's portrait .- nn. Cranach. Portrait of a German prince. - 2701b. Barthelemy Bruyn. Donor and daugthers .-n.n. Rhenish School of the XIVth century. Scenes from the life of Christ .- 2742. Flcmish School of the XVth century. Portrait of a man. Holbein made heavy and characterless. Probably by the "Master of the Death of the Virgin" .- \* 27118. Gumpolt Giltinger. Adoration of the Magi. By a painter of Augsburg, contemporary with the Elder Holbein. Very fine portraits, piled up in a close packed composition against the redundant architecture of the German Renaissance, -27382, " The Master of St. Severin." Episodein the life of St. Ursula. (See above No 2738d.)-n.n. Barthelemy Beham. The Knight, his betrothed, and Death .- 2743. German School. Portrait of Cingisus .- 2701a. Barthelemy Bruyn, the Elder. Donor with sons .- Over the door: 2724. A. Mignon. Chaffinch's Nest.

## SALLE XXXIII DÜRER AND HOLBEIN

Continuation of the German School; the room is reserved to their two finest masters: Albert Dürer is represented by his own fine portrait, while Holbein is very well represented and can be really appreciated here.

Overthedoor: 2734. C. Ruthart, Bear Hunt. —2730. Holbein. Portrait. —2741. German School of the XVIth century. Portrait of unknown man. — n.n. Holbein. Mans head. — \* \*2748. Holbein. Anne de Cleves. Married to Henry VIII for six months. The imperceptible gradations of the modelling, the incisive line, the symmetrical attitude, give this little Gretchen a distinction that is almost royal (p. 88).—n.n. Holbein. Woman's head.—2730. G. Pencz (attr. to).—Saint Jerome.—2717. Holbein. Portrait of Sir Henry Wyatt. Counsellor of State, friend of Sir Thomas More; soft and tired painting, like the sitter's own face.—2735. German

School of XVth century. Flageliation. A favourite subject in German Art on account of the contortions and grimaces. - 2714. Holbein. William Warham, Archbishop of Canterbury. Is it the modelling which makes Holbein's art in this picture appear rougher and more archaic?-\* \*2715. Holbein. Erasmus (p. 88). - \*2713. Holbein. Nicolas Kratzer, astronomer to Henry VIII. In Holbein's best manner; absolutely truthful and yet distinguished through the precise and clean drawing. - 2732. Rottenhammer. Death of Adonis. Veronese's colour, Tintoret's attitudes. The foreshortening is so out of place that Adonis, the principal figure, is almost lost.—n.n. Holbein. Drawing,
n.n. Holbein. Drawing,—n.n. Albert
Dürer. Erasmus (drawing).—2703. Dürer.
Child's head, strangely surrounded with
hair or a beard; perhaps a drawing of some
physical freak in which Dürer was always
interested; painted in distemper on canvas.
— \* \* Dürer. Portrait of himself (p. 89).
—2711. Elzheimer. The Good Samaritan.
A Bolognese effect reduced to a miniature; a
fusion of Italy and Holland.— \* 2709. Dürer.
Old man's head.—2720. Elzheimer. The

Flight into Egypt, by a specialist in nocturnal effects.—2733. Henri de Clerk and Denis van Alstoot (Flemish School). Diana discovering Calisto's condition.—n.n. Holbein. Drawing.—279. Holbein. Richard South-well. Counsellor of State to Henry VIII. There is another portrait in the Uffizit it is just the same, bloated and with drooping mouth, but more finely drawn.—Over the door: 2735. Schweickhardt. Skaters m. Canal.

### SALLE XXXIV FLEMISH SCHOOL

Room of the little Dutch Masters, amongst them Teniers, who shows as much spirit as it is possible to put into the handling of a paint brush.

(See Historical Summary, 16.)

Over the door : 2006, Huysmans, Landscape. - 1911. Paul Bril. Pan and Syrinx; by a Fleming Italianizing .- 2081. Rubens. Resurrection of Lazarus. Sketch for the picture at Berlin, - \* 2162, Teniers, Interior of an Inn. Very lively in execution .- n.n. F. Franck. Ulysses recognizes Achilles disguised woman. Excuse for a stilllife; the painter enjoys this mass of stuff strewn about as much as Lycomèdes' daughters. -2040, Van der Meulen. Military Convoy .- n.n. Roeland Savery (attr. to). Polish riders, in a wood,-Elaboralely detailed foliage,-2050. Van der Meulen, Halt of Horsemen, -1921, "Velvet" Breughel. The battle of Arbeles, Composition full of figures, and minute in execution, from which Le Brun has taken more than one idea when he was painting his Battle of Arbeles, or his Family of Darius; the picture being at the time in the collection of André Le Nôtre. -2613a. Teniers, Landscape with figures, The figures his perhaps, but not the landscape. -2063. Peter Neefs. Church Interior .-1910, P. Bril. Fishermen. - 1900, Francke, the Younger, The Prodigal Son. Lightness and vivacity of touch which forestalls Teniers,-2052. Francisque Milet. Land. scape. - 1918 bis. Peter Gysels (attr. to). Peasants. - 1922. "Velvet", Dance of Breughel, View of Tivoli,-1018, Peter Gysels (attr. to). The Village Inn .- 1010. Jan Breughel, "Velvet" Breughel. The Earthly Paradise, - 10018, F. Franck, The Passion. Rubens' influence appears in these pygmies.-1912. Adrien Brouwer. Interior of a drink shop. The Teniers point of view comes through the brilliant handling of this

pupil of Hals .- n.n. Van Dyck. Flute-

player.-n n. Brouwer. Evening land scape,-1958, Van Diepenbeeck, Chelia crossing the Tiber. -2160. Teniers. Inn. near'ariver; delicate greys and jolly red spots. -1023. "Velvet" Breughel, Landscape. Pretty and a little dull .- n.n. Flemish School of the XVIIIth century. A seaport. - 1924. "Velvet" Breughel. Landscape. - 1920. "Velvet" Breughel. The Air. One sees here to what point of delicacy Flemish paint can attain .- 2160. Teniers. Soapbubbles. The accessories are by van Kessel. -2155, Teniers. St Peter's Denial. The painter makes fun of St. Peter, as he did of St. Antony .- n.n. Teniers. The Bowls-Players .- 2048, Van der Meulen. Battle. -2165. Teniers. Smoker, a portrait.-2167 Teniers. The Bag-pipes Player. 2207. Uden. Landscape .- 2020 Meel. The Neapolitan Barber. -n.n. Philippe de Champaigne. Portrait of Le Maistre de Sacy. -2019. Meel. Beggar.-2140a. Siberechts. Ouf-of-door scene. - 2047. Van der Meulen. Battle near | Bridge .- 2166. Teniers. The Knife-grinder. 2161. Teniers. Dance of Peasants. The painter takes the comic view of their antics, but he cannot, like Rubens. weave them into one great sweeping movement. -1002. Baellieu. Picture-Gailery. The Gersaint, -2131, Rubens, lattr. to). A Watering place,-2163. Teniers. Interior of an Inn .- 2080, Rubens. The Flight into Egypt. Night effects brought into fashion by Elzheimer .- Over the door : 1903a. Van Bloemen, called Orizonte. Italianizing landscape painter of the XVIIth century.

#### SALLE XXXV

#### FLEMISH SCHOOL

Paintings By the Small Flemish Masters, belonging to the Lacaze Collection; lively sketches by Rubens.

Over the door: 2188. Teniers. Landscape. -1082. Van Dyck. Woman's portrait. In monochrome, perhaps as a study for an engraving. -2179. Teniers. Askings Alms. -2055. Van Mol (attr. to). Study of a Head. Van Mol was a pupil of Rubens who settled in Paris .- 1925. " Velvet" Breughel. Talavera Bridge.—2173 David Teniers. Interior.
Monochrome.—1926. "Velvet" Breughel.
Landscape.—1995 Jan Fyt. Game and shooting gear. Fur and feather of excellent texture .- 2126. Rubens. Study for the ceilling of Whitehall: An angel crowning a Vestal Virgin,-2123. Rubens (school of). Diana asleep. Favourite subject of the school .- 2170. Teniers. Kermesse .-Teniers. Pot-House; excellent .-2174. Teniers. Village Fête.-1070. Van Dyck. Old Man's Head. Study of a head, in thick impasto, intentionally coarse in treatment .- 2190. Teniers. Virgin and Child. A copy of Titian or a fake .- 2189. Teniers. Dead Christ. Copy of Lorenzo Lotto. It is amusing to trace the Venetian under the minute and crisp Flemish touch. These pictures painted in their style occur frequently in Teniers' work. He used to copy in the gallery of the Archduke Leopold at Brussels.—2184. Teniers. A sweep.—2152. Snyders. Fruit.—2121. Rubens. Abraham and Meichizedek. The figures are seen from below. Sketch for the ceiling of the Church of the Jesuits at Antwerp which was burnt.— 2193. Cornelius de Vos (attr. to). Portrait of'a woman. Is it by a Fleming or a Dutchman?-2100. Rubens. Marie of Medici with the attributes of a Goddess of Peace.

with the attributes of a Goddess of Peace. She preferred herself as the Goddess of War. in the Van Dyck Gallery) .- 2120, Rubens. Abraham's Sacrifice. Sketch for the ceiling of the Church of the Jesuits at Antwerp. -2132. Rubens (school of). Woman with a mandolin. The dress is not from Rubens' palette. -2175. Teniers. Pot-House. -2183. Teniers. Winter. -2171. Tenlers. The Duet. -2122. Rubens. The Raising of the Cross. For the ceiling of the Church of the Jesuits at Antwerp.-2128. Rubens (School of). Bust of Old man. Study for a head .- 2153. Snyders. Basket of Fruit. -2176. Teniers. Temptation of St. Antony .- 2180. Teniers. Bowlsplayers. - \*2124. Rubens. Philopoemen recognized by an old woman. Still-life knocked off with great spirit and filled in with figures afterwards. Sketch for a picture at the Prado, attributed to Jordaens. -2178. Teniers. Guitarplayer. -2182. Teniers. Summer. -1081. Van Dyck. Martyrdom of St. Sebastian. School study. -2123. Rubens. Coronation of the Virgin. Sketch for the ceiling of the Church of the Jesuits at Antwerp .- 2127. Rubens. St. John. Study of a head. Rubens' own work, recognizable by the light and rapid handling and the transparency of the colour .- 2187. Teniers. Landscape. Antwerp in the distance .- 2181. Teniers. Man drinking, and Man smoking.-2172. Teniers. Pot-House. - 2119. Rubens. Landscape. Perhaps it is of his time in Italy. Are not these the slopes of the Palatine Hill? -Over the door: 2186. Tenlers. Landscape.



## 2715.—Holbein.—Portrait of Erasmus.

TOLBEIN and Erasmus, painter and humanist, made friends at Bâle. Holbein has left a number of portraits of his friend and illustrated some of his books. There is preserved at Bile copy of Erasmus' "Praise of Folly," on the margins of which Holbein has made pen and ink sketches. This is one of Holbein's masterpieces; the subject and the painter both contributing to make this tiny thing a work prodigious in expression. The little man with his terrety nose, his cautious thin-lipped mouth, chilly in spite of his furs, his eyes upon his paper. is writing, without hurry in the quiet of his study, those ironical phrases which slowly were to undermine both faiths and dogmas. In this cat-like creature with his claws upon the paper, we see the image of daring thought voked to temperamental discretion. The painting is incisive and refined as the most thorough and deeply studied German work, and yet the modelling has already an absence of harshness and a breadth which connects it with the Italian manner. (Phot. Hachette.)





# 2718. Holbein.—Anne of Cleves, Queen of England; 4th wife of Henry VIII.

T the beginning of the year 1570 the proposals of marriage between Henry VIII of England and Christina of Denmark were broken off. Immediately the King employed his painter m fresh matrimonial quest. Holbein was sent to Germany, to the Castle of Düren, there to paint a portrait of Anne, sister of the Duke of Cleves. This is the picture, that he brought back with him. The princess has a little the air of a muid waiting to be chosen at a Hiring-Fair or of being on view in shop-window. On seeing the picture the King, liking the look of her, had her over to marry her, but the original was not up to the painting, and he dubbed her at sight "a Flemish Mare!" He kept her six months however. The husband's harsh judgment helps the better to estimate the painter's talent. His art, exactly truthful though it is, vet lends distinc. tion to vulgarity. Anne got home with her head on her shoulders, which was a piece of good fortune: and her picture came into Louis XIV's collection.



#### 2737. Descent from the Cross.

THIS important altar piece belongs to the second school of Cologne. developed in the second half of the XVth century, under the influence of Flemish Naturalism, which is manifest here. The grouping, the golden background on which the shadows fall, the sentiment, the technique, imitate the tamous composition of Roger van der Wevden. Yet it is thoroughly German in its profuse detail, particularly in the physiognomical types, the over curlybeards, the women's faces, doll like and mincing, and in certain hardness of execution. It ought to be attributed to the anonymous artist called "The Master of St. Bartholomew," from a picture in the Pinacothek at Munich. He is to be recognized by certain peculiarities, a harshness allied to a rather heavy preciosity. The present picture is his most important and most significant work. (Phot. Neurdein.)

#### Albert Dürer. Portrait of himself.

Signed and dated: 1407.

THIS picture of Dürer is of unusual interest both historical and artistic. He painted himself more than once though not as often as Rembrandt, who may be said to have learnt his art upon his own face, painting drawing and etching himself hundreds of times. This is one of his earliest paintings, for in 1493 the artist was only 23. It is interesting to compare it with the remarkable early drawing of himself done in 1484, which is in the Albertina Collection at Vienna. The composition is a little awkward, and the repetition of the line of the frame by the forearm is unfortunate; yet the drawing already shows the severity and incisiveness which make Dürer unequalled as an engraver. The picturesque oddity of the dress is exactly suited to an engravers handling. The langour of the pose, and the dreamy look betray his sentimental state; while the blue thistle in his hand, called in German " Mannestreue, " is a promise of conjugal sidelity. The portrait was, probably, painted for his fiancee, as he married in the following year. Its inscription may be paraphrased as follows: " You may read my case, on the picture's face. .



#### SALLE XXXVI

n.n. Gaspard de Crayer. Christ on the Cross, with the Magdalen and St. Francis. -2011a. Jordaens. The Last Judgment. Imitated from the Rubens at Munich. It is

the resurrection of the flesh, but the flesh of Jordaens is so solid and heavy, that we quickly get tired of looking at it. Cross to the small Dutch rooms on the other side.

#### SALLE XIX

2327. Blomaert. Nativity. By a Dutch- Van Oost. St. Charles Boromeo at Milan. man under Italian influence; heavy imita- | Vigorous Flemish painting. There is tion of Correggio and the Eolognese. -2067. reflection of Rubens in this sad naturalism

#### SALLE XX

#### DUTCH SCHOOL

S MALL Dutch Masters belonging to the Lacaze Collection. (See Historical Summary, 17.)

Over the door : 2413. Molenaer (attr. to. Mandolin player. By a Dutchman still under Bolognese influence .- 2512. Van Os-Interior.-2620. Van der Werff. Amateurs looking at Statues .- 2515. Van Ostade. Winter,-2306. Everdingen, Landscape, -2437. Van Streek. Still-life. -2402. Van der Heyden. Landscape .- 1915, Brauwer. The Operation, irresistibly droll .-2591. Terburg. Reading Lesson. Mrs. Terburg's nose, no doubt .- 2634. Wouwerman. Pilgrims. Smooth, silky painting .- 2599. Van de Velde. Landscape with animals. 1913. Brauwer. An Inn. -2489. Netscher. The Young Princess. It is not Dutch in style, but a reduction of Mignard .- 2435. Karel Dujardin. Landscape. - 2517. Van der Poel. Cottage. 2505, Van Ostade. Reading the new 2504. Van Ostade. Reading .- 2200. Flemish or Dutch School of the XVIIth century. Still-Life. -2382. Van der Hagen. Landscape. The Plain of Haarlem. -2502. Van Ostade. Drinker, very amusing .- 2535, Ravensteyn, Portrait. A lady in French clothes .- \* 2337. Brekelenkam. The Consultation. Charming little

comedy. The poor woman is very sick, but the Doctor is very encouraging, the quicker to take his leave .- 1916. Brauwer. The Smoker. Study for a picture. Unbridled freedom of Hals' best pupil .- \* 2454. Nicolas Maes. Grace. The poor old woman is pitiably alone in the world; Chardin would have been less painfully distressing .- 2397. Helt. Stockade. Portrait of Hendrick Henck and his wife. The charm of Dutch naturalism is destroyed if painted on too big a scale .- 2370. Van Goyen. Canal .-2503. Van Ostade. The Reader .- 2208. Flemish or Dut. h School. Old Woman, by a Fleming or Dutchman influenced by Rembrandt. - 2357 Gerard Dow. Old man reading. - 2438, Kalf. Kitchen utensils. - 2303. Van Heemskerck. Interior. - 2573. Teniers. Interior of an Inn .- 2008. Vols. Woman cutting a lemon. 1901, Van Artols. Landscape. - 2210. Elias van Ny. megen. Decorative Panel .- \* \* 2570. Steen. Family feast (p. 94) .- 2468. Pickenov. Woman's Portrait, with a good honest face and the Sunday frill .- 2506, Van Ostade. Interior of an Inn, painted with spirit,-1914. Brouwer. Man cutting a pen; very amusing .- 2513. Van Ostade. The pig-sty. Pascal expressed astonishment that painting makes us admire what we dislike looking at in reality .- 2507. Van Ostade. Interior of School : light and transparent .-

2514. Van Ostade. Interior.-2572. Rokes (attr. to). Interior of Pot-House -2307. Bakhuysen. Stormy sea. One of the favourite Dutch subjects .- Over the door : 2533. Pynacker. Landscape.

#### SALLE XXI

## DUTCH SCHOOL

Little Masters of the second class. (See Historical Summary, 17.)

Over the door: 2447, Lingelbach. The Herb market at Rome. - 1952. Coques or Cocx. The family of Van Eyck. Middle class interior decorated with pictures .- 2497. Van Ostade. Fish Market .- 2,106. Pickenoy. Portrait of unknown woman. The sober handling fits the honest sitter .- 2401. Zeeman. View of the old Louvre, from the Seine.—n.n. Zeeman Seascape.—2426. Karel du Jardin. Calvary .- 2400. Van Ostade. The Merchant. - Van Bassen. Room in a Palace. - 2407. Pickenov. Unknown Portrait. - 2565, Schalken. Holy Family. -2434. Karel du Jardin. Portrait.-23038. Bailly. Portrait of wyoung man. Portrait of woman .. - 2482. Moucher. Starting out hunting .- \* 2601. Van de Venne. liete given on the occasion of the truce between Spain and Holland. A marvel of execution; lively portraits of those round the Archduke Ferdinand and the Archduchess Isabella; some ingenious allegorical allusions to the return of joy and happiness.

-2561°. Sal. Ruysdaël. The Tower. A pupil of Van Goyen, he repeats his master's

effects with livelier colour and more precise line .- 2607. Vols. A painter, at his easel; it used to pass as a portrait of Pynacker .-24074. Hondius. The pigeon seller. -2564. Santvoort. The Supper at Emmaus. The charming enamelled manner of certain early Rembrandts.—2530. Pynacker. The Inn.—n.n. Pynas The Entombment.—2396. Van der Helst. Portrait .- 2432. Karel du Jardin. Landscape and animals. -2433ª. P. Lastmann. Abraham's Sacrifice. This picture is interesting as showing the transition from Elzheimer to Rembrandt; Lastmann being the former's pupil and the latter's master. - 2630. Wouwerman. Horseman and hunters halting. - 2364. Eeckhout. St.Anne consecrating her son to Christ. This would be Rembrandtesque in vision, but for the uninspired realism of certain details .- 2581. Steenwyck. Christ with Mary and Martha. By a painter of architecture and floor tiles in perspective .- 2305. B. Van der Heist. Man's portrait; sober and thorough. - Over the door: 2448. Lingelbach. Scaport in Italy.

#### SALLE XXII

#### REMBRANDT AND RUYSDAEL

SMALL Dutch masters; amongst them a few small pictures by Rembrandt of an exquisite poetry. (See Historical Summary, 17).

Overthe door: Wouwerman. The wooden | -\*\*\pm\_2456. Ver Meer of Delft. The excellently painted, with an incisive touch.

bridge over the torrent. — \*\sigma 56. P. Potter. Horses at the door of a cottage; Velde. Landscape and animals.—2330. Van der Hagen. Dutch landscape.-

\*\*2415- Peter de Hooch. Dutch interior (p.94) .- n.n. Verspronck. Portrait; a good head, as round as a Dutch cheese .- 2381. Van der Hagen. Landscape - \*2406. Ad. van Ostade. The Schoolmaster; a little masterpiece .- 2428. Karel du Jardin. The ford -2508.Isack van Ostade. The Halt. - \*2550. Rembrandt. Woman bathing Sketch for the Susannah at Berlin. One can see his method of painting; he does not fill in the contours with colour but with colour which is the light he models all the prominent parts, those that express attitude and movement, He paints the light like a painter but at the same time constructs like a sculptor.-2643. Dutch School Man's. Portrait. - \* 2540. Rembrandt. Philosopher in meditation. Of the year 1663; as in No. 2541. The painting, fused and minute, already expresses the mystery of light and shadow. These two men, thinking their thoughts in the midst of the unknown are like little lights almost overwhelmed by the surrounding shadows .-\* \* 2589. Rembrandt. The Supper at Emmaus (p. 95) .- 2541. Rembrandt. Philosopher with an open boko, brother of the former one .- \* \* 2558. J. van Ruysdael. The Storm (p. 24).-\*2536. Rembrandt. The Angel leaving Tobit's Family (1637). One of his most touching Biblical compositions. Above, the Angel, disappearing in a blaze of light; below, the poor people in gratitude and affection : surprise at the miracle, and distress at his departure .- 2552. Rembrandt. Rembrandt bareheaded .- 2359. Gerard Dow. His own portrait; painted set in a window, which he was so fond of doing .- \*2414. Pleter de Hooch. Dutch interior. He loves these effects of inner courtyards. -2004. De Vlieger. Sea piece. Ruysdael. Landscape.-\*2542. Rembrandt. Holy Family, called "The Carpenter's Family." It is just the faithful copy of a humbleinterior, like an Ostade, and vet what a different world it is !- 2598. A. Van de Velde. Frozen Canal. - 2371. Flctoor. Girl closing her window. Servant's face lighted by Rembrandt's golden light. - 25418. Rembrandt. He mit reading. A work of his youth, when he was minute and crisp in execution; he might almost have developed in the direction of Dow or Metsu .- 2546. Rembrandt. Jew with fur cap; a study used for Christ's head when in pain .- 2483. Van der Neer. Canal. It is the landscape which he is always treating, with a distance which always comes off, and the light dying away on the borizon .- Over the door: n.n. Wouwerman.

#### SALLE XXIII

#### DUTCH SCHOOL

SMALL Dutch masters, among them three personalities who are very well represented: Terburg, Jean Steen, Gerard Dow. (See Historical Summary, 17.)

Over the door | 2325. Van Bergen. Landscape and animals.—2528. P. Potter. A roose horse; it is white with dark spotting and the sky is dark, the better to relieve it.—2327. P. de Bloot, Landscape.—2464. Metsu. Admiral van Tromp. Fine red on the dress..—2525. H. Pot. Charles I. King of England. Signed, dated::632.—2633. Wouwerman. Peasants on the bank of a river.—\*\*2587. Terburg. The Gallant (p. 96).—2638. Wynants. Landscape.—2609. Wouverman. Halt of Horsemen.—2609. Weenix. The Robbers repulsed. By a Dutchman who has lived in Italy. Curious subject; an excuse for a still-life.—2515. Berchem. The Ford.—\*\*2504. Salomon Ruysdael. The Ferry; painted with the lightness of his master Van Goyen; a

lightly touched blue on the sky,-n.n. Van Vilet. Portrait .- n.n Vander Neer. Entry to an Inn .- 2465. Mierevelt Portrait of Burneveldt. A type of race which recalls the XVIth century .- 2578. Jan Steen. Merry making in an inn. A liveliness which is rather dry; this orgy, which is so rich in amusing detail, is not sufficiently rich in the mere painting, -2490. Van Nickelle. Hal of Palace. -n.n. Jean de Bray (?). Por trait .- 2304. Backhuysen. Dutch Fleet - 2600, Van de Velde. Sea piece, -2453 Sweerts. Interior of a guard house. - 2338 Van Ceulen. Portrait. With fine black and delicate modelling, -2522. Poelenburg View of the Palatine at Rome. Ver poor .- 2463. Metsu. Cook peeling apples pretty and delicately executed .- 2519, Poelen burg. Pasturage. —23,8. \* \* Gerard Dow.
The Dropsical Woman (\$\phi\$, 95).—2521.
Poelenburg. Women bathing.—2462.
Metsu. A Dutch woman.—2520.Cornelius
Poelenburg. Bathers.—2635. Wouverman.
The Tower and Gateway of Nesle. This
view of a corner of Paris is by a brother of
Wouverman, the painter of horses.—2593.

Ad. Van de Velde. Scheveningen.—2300. Jean le Ducq. Interior of Guard-House. —2451. Van Loo. Michel Corneille. The founder of the Van Loo family of painters in France. He came to France as a painter; a smiling picture, with French grace. We are here in the Académie Royale.—Over the door: 2516. Van der Poel. Rustic House.

#### SALLE XXIV

#### DUTCH SCHOOL

DUTCH masters, amongst whom Van Goyen and Metsu have masterpieces. (See Historial Summary, 17.)

Over the door: 2545. Palamedes. Man's portrait.-2417. Van Huysum.Landscape. -2353. Gerard Dow. Dutch Housewife.-2480. Netscher. The singing-lesson; shiny painting .- 2322. Berchem. Landscape and animals .- 2474. Van Mieris. Game Seller. - \* 2378. J. Van Goyen. A view in Holland. Very fine landscape, light, luminous; water everywhere, both in the sky full of clouds and in the muddy ground; Dordrecht Cathedral is seen. The landscapes of Van Goven render the effect of Dutch landscapes admirably, the low-lying towns on the edge of broad estuaries .- 2340. Craesbeek. Himself painting portrait. More liveliness in the intention of the painter, than there is in the execution; belongs rather to the Flemish School. - 233I. Bol. Portrait. - 2326. Van Bergen. Landscape. -2473. Mieris. Soap Bubbles. - 2487. Netscher. The 'cello-lesson. An opportunity to paint a satin dress. Very shiny in quality .- 2418. Huysum. scape. - 2354. Gerard Dow. The Goldweigher. To smooth and licked up. -2318. Berchem. Landscape and animals.-2588 Terburg. Music Lesson. One recognizes the Terburg family nose and the dress of white satin he was so fond of painting .- 23128. Beyeren. Still-life. - 2461. Metsu. The. Chemist. - \* 2580. Steen. Bad company.

Really wittily observed. Steen as a moralist, however, is not above suspicion. -2500. Van Ostade. Smoker.-2630. Wynants. Edge of the Forest. - 2305. Backhuysen. The Post of Amsterdam. A largopicture, rather dull .- \* 2458. Metsu. The Herb Market, Amsterdam. The detail is delightful, lively throughout, in the attitudes and the faces nothing is overinsisted on. A portrait of Amsterdam with its brick fronts on its shady canals. -24368, Kalf. Still-life. - \* \*2459. Metsu. The Visit (p.96) .- 2355. Gerard Dow. Pulling teeth. Some authorities recognize Rembrandt's father here .- 2376. Van Goyen. A Canal in Holland .- 2433. Karel du Jardin. Crossing ■ Ford.-\*2405. Ad. Van Ostade. The painter's family. Amusing presentation of the entire family. The painter is a well-to-do citizen, proud of his house and of his children. He usually paints tumble-down buildings. There is a certain hardness in some of the details of the figures .-2452. Van Loo. Study of a Woman. -2562. Zacht-Leven. Portrait of an artist .- 2361. Cornelisz Duyster, The Marauders. Certain critics give this to Terburg. -n.n. De Keyser. Portrait. - 2637. Wynants. Landscape. - Over the door: 2349. Gerard Dow. A Silver flagon.







#### A QUIDE TO THE LOUVRE.

#### 2415 .- Peter de Hooch.-Dutch Interior.

Signed. MONG the small masters of Dutch home lite de Hooch is perfect in observation and execution alike. The figures in the sitting-room impress us like real people on a small scale; the young woman on the left so brightly chattering, showing her pretty teeth; the young buck in his well-fitting suit of black; the pair making love in the background. But in de Hooch there is an interest in effects of light, and a general atmospherewarm, of pale goldwhich may be the outcome of Rembrandt's influence. (Phot. Hachette.)



#### 2579 - Jan Steen. Family Feast.

Signed : J. Steen.

YAN Steen is the most malicious of Dutch painters, and one who best illustrates the national character. His work has not the tranquillity of mind and impartiality of observation, that is almost indifference, such as is to be found in so many of the faultless Dutch artists. There is always purpose in his little compositions. No need to call altention to the attitudes, grimaces, deformations which Steen has given to the actors the better to amuse us with their turbulent merry making. On the other hand there is not in his work the rich and refined pictorial quality that one gets in de Hooch or Terburg; his colour and lighting lack brilliancy; his drawing, seeks by intention, the comic effect, and has not the astounding objective impression of certain other smaller masters. Still, without his pictures so alive with go and excitement, we should form a very incomplete idea of Dutch society Besides being a painter, he kept tavern. His pictures show it! (Pho: Hachette.)



#### 2539.—Rembrandt. The Supper at Emmaus.

Signed, dated: 1648. REMBRANDT has treated this subject several times, the poetry and mystery of it being particularly sympathetic to him. This short episode in which the New Testament story ends so strangely, with its nameless actors and in twilight, ought to be treated with the restraint and mystery with which he treats it. Mystery which Veronese destroys with his open daylight. Rembrandt has made it phosphorescent, and avoided theatrical effects. Just two men show astonishment as Christ breaks bread wiht the same gesture as at the Last Supper. It is a real scene and a very humble one; and yet as one looks at the marvellous face of Christ, into which Rembrandt has put ineffable sorrow, resignation and beauty, one feels, with the two apostles, the presence of something divine. (Phot. Hach.)

## 2348.—Gerard Dow. The Dropsical Woman.

Signed, dated: 1663. IN the XVIIth century Dow was the mos admired of all the smaller Dutch mas. ters; and he is in truth a wonderful executant and minute observer. Yet in this picture, famous as it is, one can already see the symptoms of the disease from which Dutch, painting died, neatness for its own sake and the minuteness which ends in coldness and dryness. Son of m glass merchant, Dow began as glass painter. He was influenced by Rembrandt; but whereas Rembrandt would employ, for expression, the roughest, most brutal execution, Dow fell readily into tameness. Rembrandt's influence is plain in the light and shade effect, Dow's glassy painting being bathed in broad, mysterious shadows. Dow has lost the simplicity of the earlier little masters; figging out his composition with a great hanging, and objects dragged in purely for decorative effect, entirely out of place in this sick-room, an small Dutch masters have treated with The amazing constancy this subject of medical consultation, especially the examination of "humours."



#### A GUIDE TO THE LOUVRE.



## 2456. - Ver Meer of Delft. The Lace Maker.

Signed: I. Meer.

His delightful little panel is justly called one of the "jewels" of our collection. Her pretty head, neat as a new pin, bends over her fingers so daintily at work with the bobbins. A diffused, gentle light brings out the shapes and planes of everything, without abruptness anywhere. The hands are marvels of execution, seemingly modelled by the tones alone. The colour confined chiefly to cool tints, - silver greys, a sharp blue, a pale vellow, -does not interfere with the delicate tone relations. Ver Meer is masterly in his knowledge of light and his power over its delicate variations. His bigger works show the same methods and the same acuteness of vision as this little picture. The pictures known certainly to be his are tew. He died in obscurity at 43, in 1675. He produced little, and no doubt many of his pictures are lost. It is only recently that he has been studied, and little is known about him. Phot. Hachette.)



2587.—Terburg.—The Gallant.

The painter observes everything impartially, but the picture loses nothing in inciveness through such veracity. (Phot. Hachette).



## 2459.—Gabriel Metsu. The Visit.

THE same qualities as in the Terburg.

But we are in a different world and their talk is of very different subjects.

#### SALLE XXV

#### DUTCH SCHOOL

Landscape, Interiors, Portraits and Still-Life. (See Historical Summary, 17.)

Over the door: 2610. Weenlx. Game and sporting gear. -2628. Wouwerman. Cavalry charge. -2363, Ph. Van Dyck. Abraham sending away Agar and Ishmael. - 2356. Gerard Dow. Reading the Bible. -2398. Heusch. Landscape. -25618. Jac. van Ruysdaël. Entrance to a wood. The French landscape painter Rousseau, admired these Dutch tree painters very much.—250:. Van Ostade. The Drinker. Clever little picture.—n.n. Jan Wynants. Landscape. -2485. Van der Neer, the younger. Fish-wife. Dutch decadence. -2623. Wouverman. Starting out hunt-Ing .- 2612. Weenix, Sea port. - 2351. G. Dow. The Trumpeter .- 2563. Zacht-Leven. Banks of the Rhine. -2507. A. Van de Velde. The painter's family .- 2362. Ph. Van Dyck. Sarah presenting Agar to Abraham. - 2307. Bakhuysen. Dutch Vessel. -2373, G. Flinck. Girl, Rembrandt's colour, but commonplace in expression. - 2436. iKalf. Interior of a cottage. Glory of light n a mean interior .- 2438. De Keyser. Portrait of a fine fellow with a pink face and white beard. -2509. Van Ostade. The Halt. -2589. Terburg. Concert. The family nose again,-2430. Karel du Jardin. The Grove.

-2372. G. Flinck. The Angel appearing to the Shepherds. Everything borrowed from Rembrandt: the colour, the types, the composition being taken from a well-known etching. - \* 2330. F. Bol. A mathematician. at a problem in trigonometry. A portrait delightful in its delicate quality of paint, the even lighting and the lively kindliness of expression. -2571 Rokes. Interior of a kitchen. - 2605. Van Vliet. Portrait, like a tame Hals .- 2595. A. Van de Velde. Landscape and animals .- 2346, C. Becker (?). Landscape. - 2208. Van Aelst. Grapes and Peaches.—2577. Staveren. Savant in his study.—2358. G. Dow. Oldwoman. Rembrandt's influence. -2309. Van der Heyden. A house in Amsterdam. A house-portrait painter; architectural drawing over-literal. - 2606. Voys. Unknown man. - 2567. Schalken. Old man.-2457. Metsu. The Woman taken in adultery. A real imitation of Rembrandt; it shows up Metsu's weaknesses .- 2427. Kareldu Jardin. Italian Cheap-jacks, on the slopes of the Palatine. - 2389. Dirk Hals. Country Fête : Franz Hals in miniature .- 2424. Van Huvsum. Vase of Flowers. - Over the door: 2612 bis. Weenix. Still-life.

#### SALLE XXVI

## DUTCH SCHOOL .

Work of the Dutch School, amongst them some good pictures by Paul Potter and Van Goyen. (See Historical Summary, 17.)

Over the door: 2333. Both. Landscape; the artificial picturesque; rocks borzowed from Italy.—2621. Wouwerman. The "Fat Ox" in Rolland.—2824. Dutch School. Trajan's Column at Rome.—2306. Backhuysen. Sea

piece.—n.n. Dutch School of XVIIth century Portrait of a young Savant.—2527. P. Pot ter. The Meadow. Many of his pictures have this look of being studies. Everything here is sacrificed to the cows. Notice the differ

ence between him and Cuvp, who is interested in the light effect, and Potter who is thinking of the texture of the hair on the beast's shin .- 2510. Isaak van Ostade. Frozen Canal, in Holland. -2555b. Roghman. Landscape. -2626. Wouwerman! The Riding School. -2596. A. Van de Velde. Landscape and Animals. - 2586a. Van den Tempel. Portrait of Woman. Rather cold .- 2602. Verkolie. Interior; uninteresting in colour .-2420. Van Huysum. Basket of Flowers.-2410. Honthorst. Ch. Louis of Bavaria; compare with Van Dyck's portraits .- 2377. Van Goven. River; Dutch mud, Dutch vegetation saturated with water and Dutch humid sky .- 2409. Honthorst. Concert. It is not Dutch originality that strike one in this painter; he is still under the influence of the Flemings and Italians-2391. Heem. Stilllife -- 2568. Slingelandt. Dutch Family. Portraits without interest .- 2411. Honthorst. Robert of Bavaria, Duke of Cumberland. -2312. Bega. Rustic interior with delightful

rich blacks .- 2630. Wyntrack. A Farm .-2625. Wouwerman. Stag-Hunt. - 2470. Mieris. Woman at her tollet, -2559. Drost, Bathsheba. It, is Rembrandt's Bathsheba by a "pretty" painter who sees everything as round as a tube .- 2350. G. Dow. The Grocer-Woman. His painting is already too pretty. -2586. Van Swanevelt. Landscape. - 2520. P. Potter. A Wood at The Hague. Spotted foliage painted with the conscientiousness and "naïveté" of a primitive. -2300. Heda. Dessert. Silver tellingaprettily against a grey background .- 2352. G. Dow. The Dutch cook. -2585. Swanevelt. Landscape. -2511. Van Ostade. Frozen Canal in Holland .-2498. Van Ostade. Interior of Cottage. Charming blond light with transparent shadows-2472. Mieris. Dutch Family .-2460, Metsu. Music Lesson. Very delicate. -2632. Wouverman, Soldiers halting. -2576. Verspronck. Woman's Portrait. Over the door: Berchem. Landscape and animals.

#### SALLE XXVII

#### DUTCH PAINTINGS OF SECONDARY INTEREST

Overthe door: 2493. Van Os. Flowers.—2464\*, Metsu. Still-life.—2335. Breenbergh, Ruins at Rome.—2603 Verkolle. Proserpine plucking flowers with her maidens.—2425. Huysum. Flowers.—2471. Mieris. Tea. Shiny painting, introduction of French fashions.—269. Van der Werff. Dancing Nymphs.—2488. Netscher. Venus mourning Adonis, changed into an anemone.—2617. Van der Werff. Magdalen in the desert.—2392. Heem. Dessert.—2334. Breenbergh. View of the Campo Vaccino.—2429. Karel du Jardin. Pas-

ture.—2446. Limborcht. The Pleasures of the Golden Age.—2425<sup>b</sup>. Huysum. Flowers in a vase.—Over the Door: 1056. Vandaël. Flowers.—2345. A Cuyp. The Storm.—2328. Bol. Philosopher in meditation, which resembles greatly the portrait called "Rembrandt's Brother" at The Hague.—2367. Van der Faes, called Lely. Meleager and Atalanta.—2532 bis. Pynacker. Landscape, with setting sun.—2310. Beerstraten. The old port at Genoa.—2344. A. Cuyp. Children's Portraits. By a painter who has studied out-door effects.

#### SALLE IX

\*\*05.Malouel and Bellechose. Martyr-down of St.Denis. A large illumination; fresh gentle colour in distemper on a gold ground; conventional architecture. The Christ and other figures resemble very closely certain figures in the "Très Riches Heures" of the Duc de Berry, an illuminated manuscript of the beginning of the XVth century.

—n.n. French School of the XVth century. The Calvary and Saint George. Composed like the Martyrdom of Saint Denis by Bellechose, but far inferior,—n.n. French School, about 1300. Polyptych, On the panels are represented scenes from the life of the Virgin and of Christ.

#### FRENCH SCHOOL

To study French painting in chronological order one should start with Salle X, in which are the beginnings of Northern painting of the XIVth and XVth centuries. After this room, the centuries and the styles follow in their natural order, and generally on entering a fresh room one enters a new period.

#### SALLE X

#### SALLE JEAN FOUQUET

FRENCH PAINTERS OF THE XIVTH AND XVTH CENTURIES: BELLECHOSE, FOUQUET, THE "MAITRE DE MOULINS."

In this room of French Primitives it is important to distinguish between the work of the XIVth and beginning of the XVth centuries and that of the middle of the XVth century. The former is still mediaeval (the altar cloth of Narbonne, Malouel, Bellechose, and some miniatures), paintings in distemper on gold grounds, with forms derived from Gothic; the others (the "Maitre de Moulins," Fouquet, etc.) belong to modern naturalism which originated in Flanders with the Van Eycks. Thus the Van Eycks, fall between Malouel and Fouquet.

The "French Primitives" are very dissimilar in style; doubtless they are of very different origins. They centred round Dijon, the town of the Dukes of Burgundy; round Aix-Avignon, the town of good King René and the Popes; round Moulins; and round Tours, visited by the Bourbon Family and the Kings of France. These are called respectively the Schools of Burgundy, Provence, Bourbon, and the Loire; in the XVth century, Paris lost the leadership of the Arts. Even within a group it is difficult to find real community of style, except between Fouquet and the "Maître de Moulins."

The miniatures exhibited in the middle of the room allow us to see the origins of the French XVth century painters, and explain certain of their

characteristics. (See Historical Summary, 8, 9, 10.)

998. Prench School of the XVth century. The Descent from the Cross. Agreeable painting composed like certain Flemish pictures; with a Paris background (Saint-Germain des Prés, the Louvre and even a portrait of an Abbotof St. Germain.)—n.n. Portrait of a womann. XVth century.—n.n. Virgin and Child. XVth century.—n.n. The Virgin at mesk, about 1400.—n.n. Portrait of Roi Jean, of the XIVth century. By Girard ('Orléans. It is the oldest existing french painting. A certain brutality and stupidity

is evident despite the softness of the exection.— Entombment of the XVIth century. Distemper on gold ground, should be of the Avignon School.— \*\*\( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

more typical .- n.n. The Master of the Annunciation of Aix (School of Avignon of the XVth century.) Still-life. Panel lent by the Amsterdam Museum. Of an entirely modern flavour .- 994. Flagellation. Of the XVth century .- n.n. Unknown woman. Of the XVth century.-Between the windows: 1342bis. Altar Cloth of Narbonne. Altar cloth for use on Good Friday, Hence the mourning note of colour. It is a drawing done with a brush upon silk in the XIVth century. It contains the traditional scenes of the Passion, and the touch recalls in many places the Sienese manner, but the architectural decoration is thoroughly French. The portraits of the Donors (Charles V and his Queen) show that painting was following sculpture in the direction of naturalism. See their statues among the Sculpture of the Middle, Ages .-School of Avignon. Christ Saint Agricola and a donor. It comes from the Church of Boulbon. Its true character is rather obscured by restauration .- Jean Bellegambe (?). St. Adrian, which is of the XVIth century .- \* \* 10058. "Maitre de Moulins." Magdalen and Donor (p. 104). - \*280. Fouquet. Charles VII. Poor in execution, but this impression of a King, shivering and depressed, remains in one's mind.-1004e and m little further on 1005. "Maitre de Moulins" (School of). Peter of Bourbon, St. Peter, Anne of Beaujeu and St. John. Fresh colouring: the landscape is recognizable as the undulating Bourbonnais country with the Chateau de Bourbon .- \* \* 1001b. Pieta d'Avignon (p. 104).

1005. (see above 10014°.) — \* \*288. Fouquet.

Juvenal des Ursins (p. 104). — \* 1000.

French School. The Man with the glass of wine. It is a pity for his reputation's sake that one cannot ascribe this very fine portrait to Fouquet .- French. The legend of St. Quentin, tapestry of the XVIth century .-French School of Valenciennes. St. Helena. The Miracle of the True Cross. Panels of this style are met with in Belgium .- Between the windows: Altar piece of the Parliament of Paris. Calvary with St. Louis, St. John, St. Denis and St. Charlemagne, formerly in the Parliament House. This picture may well be by one of the Flemish masters who went as far as Avignon to work; the landscape on the left shows the Tour de Nesle and the Louvre of Charles V's time. St. Louis might be a portrait of Louis XI when young; to the right, a Charlemagne painted from imagination, and rather hairy. - 1050. Saint in prayer.

In the middle of the room : Miniatures from a Book of Hours of the Duc de Berry (of the beginning of the XVth century). French School, of the time of Charles VI. Christ. God the Father supports Christ, with the Virgin, St. John and angels in lamentation. The arms of Burgundy on the back .- Virgin and Child. Beginning of the XVIth century.-Pieta. Painted perhaps at Paris at the beginning of the XVth century .- \* Fouquet. Four miniatures froom a Book of Hours. Scenes from life in France in the time of Charles VII.- Nicolas Froment. King René and his wife Jeanne de Laval, of the School of Aix-Avignon. This Northern naturalism penetrated to the frontier of Italy. - Northern School. Legend of the Juggler. Very lively

nittle paner

New acquisition: Nicolas Froment: The raising of Lazarus. (See p. 203.)

## SALLE XI

## FRENCH XVIth CENTURY

THE CLOUET, SCHOOL OF FONTAINEBLEAU

The word Renaissance calls up in our minds such an idea of magnificent and over-flowing creation, that we are inclined to forget how little was produced by the French School of the XVIth century. The King imported Italians to decorate his castles. Thus Rosso, of Florence, and Primaticcio introduced at Fontainebleau their facility of drawing and skill in mythological composition and founded a school of painting that survived them.

And from Flanders came the artists, especially Jean Clouet and his son François Clouet, called Jeannet, who painted which delicate colour and a fine touch the high-bred faces of the last of the Valois with their carefully cared-

for milk-white skins, their wives, and their favourites.

## SALLE XI: FRENCH XVITH CENTURY

Both these aspects of French painting of the XVIth century are to be found in this room: mythological decoration and miniature portrait painting. (See Historical Summary, 13.)

1000 . Jacques Bertaut. Portrait. Fine and transparent painting .- 1012. Montmorency, 1525; a hard bony face; brilliant painting.-Henri II (?) 1025. De Neuville. Subtle.-1033. Henri III.-1035. A Ball given at the Court of Henri III, on the occasion of the marriage of the Duc de Joyeuse; exact portraiture, fine painting in the delicate Flemish manner. -1032, Henri III.-127. Clouet (?) Francis I, when young .- 134. C ouet (?) Louis of Saint-Gelais. Brilliant like enamel. - Portrait of man. - 1030. Catherine of Medici, a dull portrait. - \* Fr. Clouet. Peter Outhe. Signed, dated 1562. A sober, serious, solid portrait of an apothecary.-1034. Ball at the Court of Henri III. Heavy black painting without any go to it. - 1373. Saint-Megrin. A miniature. - \* Man in white pourpoint: a superb portrait of a dashing fellow with a narrow forehead and the head of an animal .- 1372. De Balzac d'Entragues. The same miniature as No. 1373, with a slightly different head .- 1024. Diana of France, pretty milky colour .- 1007b School of Avignon. Coronation of Pope. A curious composition, in which one recognizes Francis I .- \* \* 1013. Diana. (p.105). -n.n. Portrait of Woman.-1000. De Cosse-Brissac, very keen, with a green eye, a rosy mouth, and a ruddy beard .- 1036. Henri III at the foot of the Cross; a carefully wrought detailed painting; a curious instance of devotion on the part of the King. -1021. Mme de la Rochefoucauld.-1028. Chrestien de Savigny .- n.n. Clouet (after). Henri II. Exact and précise. - Between the windows : 694. Perrier. Acis and Galatea. Fat painting in violent contrasts. 304. Fréminet. Aeneas and Dido. A big "machine" in the manner of the later Florentines : the painter is only thinking of snowing off his science, and fails entirely to interest us. -10148. School of Fontainebleau. Venus at her toilet. A cupid offers her presents; influence of Primaticcio. - 133b François Clouet (attr. to). Babou ce la Bourdaisière, delicate and pretty.-1011. Jean de Bourbon-Vendôme, a miniature, fresh and rosy .- 1338. Fr. Clouet (attr. to). Claude de Beaune. - 1017. Michel del'Hôpital .- 1006. An Abbess kneeling .-1008. Portrait. The painting is delightful .-

683. Francis I, on horseback, a charming minia ture. - Portrait of a man. - \* \* 133. Elisabeth of Austria, Queen of France (p. 105). - 271. Dubreuil. Charleles undergoing the trial by fire. Decoration for the Chateau of St. Germain-en-Laye,-126. J. Clouet (attr. to). Francis I. Certainly very truthful. A large painting, smooth and dull. This petty manner is better suited to portraits of small dimensions-- 1010. Jean d'Albon, Seigneur de Saint-Andié. Delicate and charming,-131. Clouet (attr. to). François de Lorraine, duc de Guise, Marquis of Elbeuf. -n.n. Louise de Rieux. XVIth century.-132. Fr. Clouet (after). Charles IX.-n.n. Jean Cousin. Eva prima Pandora. A painting famous for a long time before it came to the Louvre, where it was found rather disappointing .- 1007. Francis I. Heavy, black, deteriorated, in as bad condition as the Charles VII of Fouquet .- \* \* 128. Clouet. Charles IX, King of France (p.105.) .- \* 130. Fr. Clouet (attr. to). Elizabeth of Austria. -129. Fr. Clouet (attr. to). Henri II. Neat and precise .- 1015. François de Lorraine, Duc de Guise .- 272. Dubois. Baptism of Clorinda. Comes from Fontainebleau, of the beginning of the XVIIth century .- 365. J. de Gourmont. Nativity .- Between the windows: Unknown woman,-1022. François, Duc of Alençon.-\* 155, J. Cousin, the Younger. The Last Judgment. A composition that was too much admired. The artist has reduced to miniature the fine Florentine "anatomies"; the general effect is very weak. In the left corner a bearded man who is coming to life is said to be the painter himself .- 1023. Louise de Lorraine, Queen of France .-Portrait of a woman.-606. Perrier. Æneas and the Harpies. -26418. Portrait of a woman. In the middle of the Room of Drawings and miniatures, are:

Six drawings of the end of the XVth century. Episodes in the Trojan War.— Four miniatures of the XVth century. In the drawings one noticesthis elongated grace which comes from Italy and which served as a model to the French sculptors of the Renaissance. The style of Jean Goujon is also derived from

this Italian manner.







# SALLE XII THE LE NAIN AND PHILIPPE DE CHAMPAIGNE

WITH the exception of "The Peasants at Table" of the LaCaze Collection, the Le Nain of the Louvre are all in this room. The three brothers, Antoine, Louis and Mathieu, are of great interest to the historians of art: for we have three people under the same name who cannot be separated, while their work is distinct from the rest of the French School At a moment when French Art was becoming more and more classical, they were painting familiar scenes of workpeople and peasants. They did not paint them with the go and the amusement of the Flemings, but in a rather heavy and serious manner which is all the more attractive. The originality of the Le Nain in this little room is the more striking if one has just come from the School of Fontainebleau and if one goes on immediately to look at Poussin

Opposite are exhibited the straightforward portraits of Philippe de Champaigne, a Fleming who brought with him his native "naturalism", and who yet learned from France an interest in things moral to the point of becoming an apostle of Poussinism. He was appointed portrait painter to his friends,

the men of Port Royal.

Over the door: 452, La Hyre. Virgin an Child, -2643. Matthew Le Nain, A meeting of amateurs. Picture often attributed to Le Nain, -542. Louis Le Nain. The waggon or the Return from hay-making. Signed, dated 1642. Picardy peasants at the time of the death of Richelieu. Truth of effect of sombre lighting, and a sad aspect of nature. Le Nain's models appear over and over again in his work,-n.n. Valentin. An Inn.-\*\*n.n. Matthew Le Nain. Draughtsplayers. Here the broad facile touch, the brilliancy of tone, the costumes and the very accessories, the carpet, the draughts-board make one think of the Dutch School,—n.n.
Louis Le Nain. The Crèche.—\* \* 540.
Louis le Nain. A Smith in his forge (p. 106.) .- \* \* n.n. Louis Le Nain. The Peasant Family. This picture equals in importance and beauty the painting in the La Caze Room. Not only is the method of painting as straightforward and sound, but everyone of the people depicted has an intensity of inner life, which is very rare. The painting is excellent, intensely true to the point of overinsistence and without display of skill for its own sake (p. 106) .- 547. Georges Menil de La Tour. St. Peter's Denial; influence of the Bolognese School; the ascription is made from a picture signed by him, which is in the Nantes Museum. - Over the door: 972, Vouet. Virgin and Child .-544, Pourbus (attr. to). A bishop approach ing the altar. There are many details which suggest Antoine Le Nain as its author. - n.n. Portrait of m man. - 1942. Philippe de Champaigne. Little girl in blue.-207. Pourbus. Henri IV. He continues Clouet's manner.-546. Matthew Le Nain. Cardplayers. The attribution to Le Nain would be more sure but for a certain superficial facility. 2071, Pourbus. Henri IV, in black. -\* ★ 2072. Pourbus. Marie of Medici (p. 113) .- 1941. Ph. de Champaigne, Little girl; more truthful than charming, - 1930. Ph. de Champaigne. Christ on the Cross. - \* 1939. Ph. de Champaigne. Portrait of a man. Admirable portrait in its beauty of expression and in its lighting; the hand is very beautiful and thoroughly characteristic of this painter .- 1940. Ph. de Champaigne. Portrait of man, who is reading philosophy, Plato, Aristotle.—Ph. de Cham-paigne. Mother Angélique Arnauld. There is a fine sensibility in this austere painting; notice the pale hands; in the background Port-Royal des Champs .- 1929. Ph. de Champaigne. The Last Supper, in miniature. -1944. Ph. de Champaigne. Mansart, the elder, and Cl. Perrault, two architects.-Ph. de Champaigne. Portrait supposed of the Duc de Roannez,-1947.
Ph. de Champaigne, His own portrait. Undoubtedly a copy of the original at Brussels. In the background Brussels, his native town; notice the resemblance to Pousin's portrait, for whom this Fleming had a great admiration .- Ph. de Champaigne. St. Phillip, patron saint of the painter .- Over the door : 541, Le Nain (attr. to). Family of peasants at table .- 543, Antoine Le Nain. Portraits in an Interior. These little heads are painted on a back background very conscientiously, but rather heavily also.—2074. Pourbus. Guillaume du Vair. The types of the painting and of the man both of the XVIth century.—543a. Antoine Le Nain. Family Group. Awkwardnesses of execu-

tion here and there, but the heads are very natural. Compare the details of the execution with the picture of the Procession,— 1943. Ph. de Champaigne. Unknown woman. Very striking in her paleness, and her expression of severity and of suffering.

## SALLE XIII LE SUEUR

Nº 564 and following pictures. Picture by **Le Sueur** (the rest of the series are on the staircase and in Salle XIV). **Life of St. Bruno**. The painter was commissioned in 1645 to execute these paintings for the Chartreux Brotherhood of the Rue d'Enfer. In 1779, they presented them to the King. The painter has not been trying for picturesque effect; his life of the Saint is very simple and quiet in style. On a background of white architecture, or of pale landscape, are placed people in attitudes the meaning of which is very clear: blue and red garments and episcopal robes are the only things which add colour to this otherwise very sober painting. The drawing, at times, seems rather hasty and careless: but Le Sueur was much helped by pupils. The most touching of these compositions is the *Death of St. Bruno* (Salle XIV, Third Section).



Nicolas Froment. — The raising of Lazarus.

This composition is full of grandeur; the figures being particularly fine. The landscape from the South of France is extraordinarily truthfully rendered, with its architecture so characteristic of Avignon and its burnt up foreground. The subject, the Raising of Larins, into which is always introduced a donor on his knees, is an illustration of the fundamental relationship of every Christian to his God, resurrection and the hope to be saved. The picture is ascribed to Nicolas Froment, whose work is known from a picture (of the same subject) in the Uffizi at Florence which is signed, and from a picture of the Burning Bush at Aix, which is supported by documentary evidence. They both show a very close kinship between this Provencyal painter and his Flemish contemboraries.



288.—Jean Fouquet.—Juvenal des Ursins, Chancellor of France.

A THOUGH handled like = miniature, the intression is of great force of character.

Notice the Italian decorations in the back ground.



This double portrait is attributed to the painter of the Virgin of the Cathedral at Moulins. The realism has grace and charm. Great refinement of execution. (Phot. Hach.)

1001 B. Pieta, so-called, of Avignon.

THIS panel comes from Vilieneuve-lès-Avignon, Undoubtedly it is in this district that it was painted in the last years of the XVth century. It is very difficult to explain, because, it is of style very different from other work painted the same period and coming from the same place : and instead of the minuteness of Flemish painting it has the large, mplified lines of a group of sculpture. The livid body of Christ, the misery in the taces, the vigorous head of the donor, so full of emotion, give this work = tragic force of expression that is very remarkable.



### SALLE XI: FRENCH XVITH CENTURY



### 1013. - Diana.

THERE remain only # few large paintings out of the mass of classical subjects executed by the artists of the" School of Fontainebleau " to please the eyes of François I and Henri II. Here is a very pretty Diana, painted no doubt from some beauty of the day to whom the artist has given the grace of . Diana, or even of the Abollo Belvedere, elongating her forms as Jean Goujon did his nymphs. The high tavour of Diane de Poitiers revived a cult among artists for the Diana of the Ancients. (Phot. Neurdein.)



## 128.—François Clouet.—Charles IX.

CLOUPT and his followers have left a very complete gallery of the aristocracy of France. These pretty portraits, so delicately worked and so attractive, give us a true insight into the courtile and the times of last of the Valois, and the minority of the three sons of Catherine de Medici. Undoubtedly painted about 1569, it was sent to Vienna to show Elizabeth of Austria the face of her luture husband. From Austria Napoleon I brought it back.

## of Austria, wife of Charles IX.

THIS portrait of El zabeth of Austria was painted no doubt a few years after her marriage with Charles IX in November 1570. At the time of her marriage the little Queen was only sixteen; she looks rather older in the picture. François Clouet, who was also a miniaturist, in his desire to show that his sitter was the Queen of France, has worked out every detail of her costume. The dress is in cloth of gold, worked with silver; the bodice enriched with pearls; the painting of the trill is a delight to the eye; her hair is dressed with pearls and precious stones. In contrast with all this flashing silk, gold, silver and precous stones is the pale little face, drawn with great precision and painted with delicacy. The expression is amiable and gentle; the attitude, weighed down as she is with all her ornaments, a little stiff; the flesh, painted with transparent colour, very delicate in "quality." The hands, delightfully easy in pose, are very happy, with rosy colour showing through the pearly skin. It is in suck painting that François Clouet sets himself apart from those who worked in his manner. (Phot. Hachette.)





## 540.—Le Nain. A Blacksmith in his Forge.

THIS composition holds and moves I us by its gravity, its sincerity of sentiment and its poetry purely human, outside all fictions and tricks of art such one finds much later in the work of Millet. The sorrowful resignation of the blacksmith, of his wife and of his children, arouses in us a compassion which perhaps was never in the mind of the painter. The Le Nain breaking away from school conventions anticipated the sensibility of men of a later age. Yet there is no lack of picturesque qualities; and there is great originality and treshness of vision in the red reflection of the, fire as there is in choice of subject. We know of three brothers Le Nain, but we do not know how the different pictures should be shared among them. Yet it seems possible to distinguish three different manners. Apparently one of them painted with a heavy hand and with great gravity of sentiment, The Blacksmith; The Return from Haymaking, and The Peasants at Table: another painted with a lively touch groups of little portraits in interiors and Procession in a church; and the third, no

doubt, painted the large compositions, church pictures, inspired by the black manner of the Bolognese.

## Le Nain. Family of peasants.

finest bicture known by the semvsterious painters. Compare with their picture in the Salle La Caze, of 1642. Their art is so enchanting because it is instired solely by nature. It is not only the sincerity that is so admirable, but the intensity of the inner The old man bitter and cunning; the old woman sad and resigned; the young woman a little sobered, but still eager for the "least of life;" the children still in their innocence. Few painters have such am insight into humanity.



## SALLE XIV

## SALLE MOLLIEN

FRENCH PAINTING OF THE XVIITH CENTURY. VOUET, POUSSIN, CLAUDE LORRAIN, LE BRUN AND HIS SCHOOL, RIGAUD, LARGILLIERE.

IN this room we must distinguish between two generations of painters,

I those earlier than Louis XIV and those contemporary with him:

I. In the first category there is great variety; some, like Vouet, carry on more or less the methods of the Fontainebleau School; others like Valentin, La Hyre, are naturalists in the manner of the Italians and of Caravaggio. Le Sueur is prevented from becoming too servile an imitator of Raphael by being so far from Rome: Bourdon imitates every manner. The two greatest names are those of Poussin, who did so much to develop the French classical spirit in his art so reasoned, his composition so rhythmic and his poetical landscape so full of reminiscences of the antique; and of Claude, the painter and the poet of sunlight in the South.

2. When Louis XIV began to reign, painting, like all the arts, was subjected to his pleasure, under the direction of LE Brun. In the Louvre the "Battles of Alexander" allow us to get some idea of LE Brun's manner, but do not show his power as a decorator, which can only be appreciated at Versailles. In portrait painting at the end of the reign, Rigaud and Largillière show the influence of the fresh coloured naturalism of Rubens and

Van Dyck upon French painting. (See Historical Summary, 18.)

### FIRST SECTION

Left wall: \* \* n.n.Ph. de Champaigne. Richelleu (p. 113).-453. La Hyre. The Appearance of Christ to the three Marys. -851. Stella. St. Cecllia. -975. Vouet. Christ at the Tomb. - 530 Lefebyre. Man's portrait, which might be by Ph. de Champaigne, -720. Poussin. Bacchenal. Poussin went through a period of admiration for Titian. In this picture is it the young Jupiter and the Goat Amaltheus?-554. Le Sueur. The Departure of Tobit. - \* 706. Poussin. Moses. A charming group of young girls, but the painting is very much spoilt; the old man lying on the ground and the pyramid symbolize the Nile and Egypt - \$592. Le Sueur. Venus presenting Cupid to Ju-piter. This series of compositions on the God of Love come from the ceiling of the Hotel Lambert. They are forerunners of the Empire style of painting in all that is best; in it the grace of the forms is rather poor and

the tones rather crude.-600. Le Sueur. Urania. Le Sueur's natural distinction improves upon the vulgarity which we find in the style of Vouet .- 496. Le Brun. Holy Family, called the Benedicite. A work of his youth; there is an intimacy and simplicity which is quite unexpected in this painter. The picture was not painted for the King, but for the Carpenters' Corporation.—504. Le Brun. Martyrdom of St. Stephen. The picture was offered to Notre-Dame of Paris by the Jewellers' Corporation; like the St. Paul at Ephesus of Le Sueur .- 598, 601, 599. Le Sueur. Euterpe and Thalia. Terpsichore. Melpomene, Erato and Poly-hymnia and Urania. There is a delightful ease in the grouping of charming attitudes which makes one think of the decorative painters of the XVIth century .- 597. Le Sueur. Phaeton asking to drive the Chariot of the Sun. A ceiling painting, all aflame

with golden light in which delicate forms are floating. Prud'hon repeated this effect, - 725. Poussin. The School master of the Faliaci. It is not one of his best paintings, - 602, Le Sueur. Calliope. - 553, Le Sueur. Hagar in the desert. The delicate colouring harmonizes with Hagar's distress. -\* 704. Poussin. Ellezer and Rebecca. Subject chosen to allow the painter to make a group of graceful young women. Really a comedy "the unforeseen proposal of marriage", with great variety of expression : astonishment, curiosity and vexation .- 594. Le Sueur. Cupid receives the homage of the Gods .- \*313. Claude, Seaport at Sunset. The painter makes us feel our eyes are really dazzled,-568. Le Sueur. Christ appearing to the Magdaien .- 407. Le Brun. Christ waited on by the Angels .- 151. J. Courtois, "of, Burgundy". Cavalry Fight .- 973. Vouet. Christ on the Cross, -75. Sebastian Bourdon, Bohemians. The painter had more facility than personality and was only too ready to copy good painters. Here he makes us think of some Dutchman like Wouverman .- \* \* 556. Le Sueur. Christ carrving the Cross (b. 114.).-70. S. Bourdon. Christ and the little children. A crib from Poussin; but the chief character, Christ, is put in shadow, which Poussin would never have done,-593. Le Sueur. Cupid and Ceres. A mythological composition of distinction, but rather thin in charm. Right wall: 76. S. Bourdon. Beggars. Here Bourdon is copying the Le Nain .- 323, Claude. Seaport. - 137. M. Cornellle. Repose on the Flight into Egypt,-505. Le Sueur. Cupid and Mercury. - 695, F. Perrier. Orpheus and Pluto.-n.n. Pour sin. The martyrdom of Erasmus. A dullish sketch. - 1 x 700. Poussin. The Israelites collecting manna in the desert. A composition full of psychological characterisation which it is quite amusing to work out, for Poussin has never drawn with more vivacity and more elegance .- 563. Le Sueur. St. Martin's Mass. On his head a tongue of fire. - Le Sueur. Plan of the ancient Chartreu. e of Paris .- 315. Claude, David

SECOND

Left wall: - \* 741. Poussin. Diogenes casting away his cup. One of Poussin's noblest landscapes; the valley of the Tiber brightened by charming villas; the curving line of light leads one's eye ingeniously to the two people in the foreground. - 319 Claude. Seaplece. - n. n. Gaspard Dughet. The Cascades. Interesting because it gives the impression of being painted from nature, which is rare in this school. - \* 730. Poussin.

anointed by Samuel. The distance is made poetical by a delightful effect of light. - \* 548. Le Sueur. Death of Saint Bruno. The sadness of the colour, the faces so full of grief and ecstasy admirably express love and despair.-514. Le Brun. Meleager and Atalanta, Charming composition, The animals were painted by some Fleming, probably Nicasius Bernaert. Atalanta is copied from Diana as a huntress, (See the antique statues). - \* \* 1934. Ph. de Champaigne. Mother Catharine Agnes Arnauld and Sister Catherine of St. Suzane, daughter of Philippe de Champaigne (p. 113). - \* 1932. Ph. de Champaigne. Dead Christ. This is one of the rare religious paintings of modern times. The knowledge of the figure displayed does not prevent one feeling the intensity of the Christian sentiment .- 502. Le Brun. Dead Christ .- 1030. Ph. de Champaigne, Christ on the Cross,-317. Claude. Seaport. Admirable flaming sky, -575. Le Sueur. St. Bruno becomes Monk.-557. Le Sueur. Descent from the Cross. Colourless painting, tearful faces, one of his best compositions,-\*710. Poussin. The Plague of the Phillistines. In his first manner. Magnificent composition with the planes vigorously opposed. Tawny colour. Poussin considered that there were modes in painting, as there are in music. Here it is the heroic mode: the Bacchanals are in the pastoral, mode .. - 589. Le Sueur. Dedication of the Church of the Chartreuse .- 515. Le Brun. Death of Meleager. -849. Stella. Christ receiving the Virgin in Heaven -455. La Hyre. St. Peter healing the sick .- 78. Bourdon. Descartes. A little timid. Compare it with the portrait by Hals in the long gallery,-n.n. Ph. de Champaigne. Louis XIII crowned by Victory after the capture of La Rochelle, His contemporaries admired the truth of his portrait painting extremely, but found his imaginary pictures cold. There is a certain awkwardin this allegorical painting .- 971. Vouet. Presentation in the Temple. The architecture is borrowed from Veronese, but not the light or the colour alas !

SECTION

The Earthly Paradise, or Spring. The character is given far less by the fresh green of spring than by the idyll of humanity still young and close to God,—60, Valentin. Musicians. A subject taken from the School of Bologna and Caravaggio.— \*\*\text{31}\$. Poussin. Echo and Narcissus. Admirable painting in his first manner. Incomparable grace in the figure.—80. Bourdon. His own portrait.

-719. Poussin. Apparition of the Virgin to St. James the Greater. Vigorous painting in his first manner .- \*316, Claude. Ulysses returning Chryses to his father. One of the marvellous sunsets so characteristic of Claude. The figures which he "put in for nothing" are by Lauri. The palace on the left is Genoese architecture. - \*715. Poussin The Blind Men of Jericho. A model of narrative and picturesque composition. The figures in a strong light against a landscape background. The Christ curing the blind is of the type of Jupiter; the movements of the blind men are awkward and beseeching, the incredulous interest of the Pharisees, and the quiet confidence of the Disciples --\*\* 743ª. Pousein. Apollo and the Poet. (p. 112).-649. Monnoyer. Flowers - \*\* 314. Claude. Cleopatra disembarking at Tarsus (p. 112). - 711. Poussin. Solomon. A reminiscence f the Loggia of Raphael .- 550. Le Sueur. St. Gervais one St. Protais going to martyrdom. Very fine, Le Sueur's most solid composition. - \* \* 734 Poussin. Arcadian Shepherds (p. 115) .- \*520. Lefebvre. A master and his pupil. If this picture is really by him, Lefebvre is the best portrait painter of his time -737 Poussin. Summer. Ruth and Boaz, A biblical harvest. The patriarch in the middle of his men Everything here is Roman : the sun and the very clouds .- 59, Le Valentin (called Boulongne), Concert. By a pupil of Carvaggi . - 717. Poussin. Christ breaking bread. Not much to be seen; an effect of light on faces expressing ecstacy. -321. Claude, Landscape .- n.n. Gaspard Dughet. Italian landscape .- \* 732. Poussin, Triumph of Flora. Influence of Titian in the landscape and the light. But the rhythm of the attitudes is entirely Poussin's: the extended bodies and the crouching nymph. - \*742 Poussin Apollo and Daphne. Incomplete. One feels the shakiness of an old man's hand, but the composition is more harmonious than ever: a chain of bodies runs across the picture from left to right, from Apollo to Daphne. Apollo's flocks make strong line. In the background an orchard, of which the 1 w tress and the freshness of foliage no longer recall the c untry round Rome but is of his own native Normandy. - 324 Claude. Siege of La Rochelle. This, like the "Pas de Suze" (see lower down in the same gallery), is a delightful little painting, of 1631, and not of 1651, as generally supposed, executed shortly after the events that they represent. The figures, far superior to the figures generally found in Claude's pictures, are copied from Callot's engravings,

or at least inspired by them .- 441. Jouvenet. Fagon. Chief physician to Louis XIV. He would do excellently for Molière's Monsieur Purgon, with an expression which would depress his patient, but it is not Fagon. - \*738. Poussin; Autumn, or the Grapes from the Promised Land. One of his very fine landscapes. Is it not the outline of Soracte in the background ?- 708. Poussin. Moses changing Aaron's rod into a serpent. Darkened. -733. Poussin, The Concert. This group of angels is to be found elsewhere in his work. -310. Claude. View of a Seaport. The freshness of sunrise. The architecture recalls the Capitol at Rome .- 718. Poussin. The Assumption. Notice how respectfully the Angel's hands touch the Virgin. - 720. Poussin. The Death of Sapphira, punished for her lack of charity. The attitudes are rather tiresome, but the perspective of Roman palaces is very fine. - \*560. Le Sueur. St. Paul at Fphesus. A "mai" (ar picture offered to the Virgin) from Notre Dame. Very fine, a little inspired by Raphael's composition .-722. Poussin. Ecstasy of St. Paul. Painted for Paul Scarron the poet, who did not expect so austere a picture. Executed as a pendant to "The Vision of Ezekiel" by Raphael, which explains its general disposition. - \*743. Poussin. His own portrait. in 1650. One thinks of his compatriot and contemporary, Corneille. A grave face, meditative expression, rather distant and a little heavy. Behind him the profile of a painted face, the allegory of Painting. All that is wanting is a view of the Roman Campagna. -562. Le Sueur. Apparition of the Virgin to St. Martin. - \* 735. Poussin. The Triumph of Truth. Noble but rather cold: intented for Richelieu's house; it is a sort of allegorical testament of the Cardinal and an appeal to the "judgment of history"-Coypel. Apollo crowning Victory .- 979. Vouet. Victory .- 457. La Hyre. France receiving Feace from the hands of Victory .--60. Bourdon. Presentation in the Temple. Here Bourdon seems to be "doing" Le Sucur. 311. Claude Campo Vaccino. Every classical painter seems to have sat down in front of the Forum. Here we have Nature and History combined .- 713. Poussin. Holy Family. - 715. Poussin. The Woman taken in Adultery. Theatrical attitudes against a decoration of grey architecture. This is not Poussin at his best. - \*730. Poussin. Winter, or the Deluge. It belongs with the three neighbouring pictures to the series of the Four Seasons. Poussin characterizes these seasons less by some pictorial effect typical of each, than by a biblical episode which symbolizes, so to speak, its moral character. The desolation of winter is given, not by torrents of rain, but by the spectacle of human beings, suffering from the cruelty of Nature; the boat which is sinking is borrowed from the Deluge by the Carrachi.—707.

Poussin. Moses as a child tramples down to rown of Pharoah.— \* 437. Jouvenet Descent from the Cross, by one of the best

At the top of the partition, between the second and third sections, decorations by Coypel.

### THIRD SECTION

1203, R. Nanteull. Turenne. -721, Poussin. St. John baptizing the People,-n.n. Portrait. Pastel .- 159. Coypel. Trajan's Audience .- 55. L. de Boulogne. Marriage of St. Catharine .- 158. Coypel. Ptolemy Philadelphos.-634. Mignard. St. Cecilia. -518. Le Brun. The painter and engraver, Louis Testelin .- \* \* Poussin. The Funeral of Phocion (p. 116).-n,n. Le Brun. The Magdalen. The point of view no longer interests us.—705. Poussin. Moses in the burlushes .- 501. Le Brun. Crucifix with Angels. Painted for Anne of Austria, who had this vision. Jesuitical feeble conception - \* 783. Rigaud. Bossuet. An attitude which expresses the assurance and the combativeness of a loyal athlete. The painter has enriched the ecclesiastical magnificence with the accessories which are habitual to him, draperies, carved and beaten metal, details generally executed by his pupils. Sevin has put his signature on the books, which are so carelessly thrown about.—730. Poussin. Bac-chanal. Very beautiful, one finds in it the voluptuous langour of Titian .- \* \* J. Blanchard. Cimon and Iphigenia (p. 116) .- 782. Rigaud. Philippe V. Painted when the grand-son of Louis XIV was proclaimed King of Spain. He is dressed in black according to the Spanish fashion .- 433. Jouvenet. The Miraculous Draught of Fishes. A model of pyramidal composition. Realistic detail in an academic composition, - \*312. Claude. Village Fête. These peasants, painted without any spirit, are charmingly naif. The light is softer than ever .- 501. Le Sueur. The Birth of Cupid .- n.n. Le Brun. - n.n. Poussin. Ulysses recognizing Achilles among the daughters of Lycomedes. Attribution doubtful, - 456. La Hyre. The Pope Nicolas V, before the body of St. Francis of Assisi. + 322. Claude. The Ford. Is still fine despite the repainting. Is it possible to recognize on the horizon the outline of the island of Capri?-628. Mignard. The Virgin with the Grapes. The only picture by Mignard in the Louvre which makes one understand

his success .- \* \* On the panel at the end of the room: Rigaud. Louis XIV (p. 115). -555. Le Sueur. Annunciation. By its nudity and freshness it recalls Fra Angelico's Annunciations. - 723. Poussin. St. Francois Xavier recalling to life the daughter of an inhabitant of Cangorima. Painted in Paris by an artist who undoubtedly was thinking of Raphael's Transfiguration. - 454. La Hyre. St. Peter healing the sick .- Right wall: 318. Claude. Seaport.-634. Mignard. Madame de Maintenon. One of Mignard's last pictures; it is affected by the ages of the painter and of the sitter .- 440. Jouvenet Mass at Notre-Dame. The architecture is by a pupil. -25. Blanchard. Charity. -74. S. Bourdon. Julius Caesar at Alexander's tomb. Here Bourdon is "doing" Le Brun .-977. Vouet. Riches. By a facile decorator, but the drawing is slack and the colour rather common.-2042. Van der Meulen. Taking of Valenciennes by I ouis XIV .-640. Mignard. His own portrait. As founder of the Academy, Le Brun had the right to a full length portrait; after his rival's death, Mignard wished to have the same honour .-\*724. Poussin. The Rape of the Sabines. A composition which is very precise in its carefully planned disorder. Notice the nervous sensitiveness of the drawing by planes; and the difference in attitude between the fathers who run away and the mothers who resist. n.n. Silvestre. St. Fenedict resuscitating . child. Manifest influence of the Flemish school on the pupils of Le Brun .-482. Largillière. Le Brun in front of his own pictures. He appears to be giving a lecture .- 434. Jouvenet. The resurrection of Lazarus. Very theatrical composition. - \*726. Poussin. Pyrrhussaved at night, while the rebels are seizing the town and burning it. Theycare trying to cross a river to give the child to the Megarians. Admirable painting with its atmosphere of battle and conflagration; and the mad rush of flight. One of the figures is inspired by the fighting Gladiator in the Louvre,-078. Vouet. Faith.

Facile painting derived from the school of Fontainebleau.—n.n. Vaillant (Waileran). The young draughtsman. This painter, born at Lille, lived in Holland, and does not belong to the French School.—788. Rigaud. Unknown Persons; undoubtedly Léonard, the King's printer, and his family.—2040. Van der Meulen. The arrival of the King at the camp of Maestricht.—780. Rigaud. The Presentation in the Temple. The only painting by him which is not a portrait.

He has put a few small figures among the brilliant accessories of his large portraits: rich drapery and shining cooper.—629. Mignard. The woman of Samaria.—n.n. Nanteuil. Portrait of a man.—714. Poussin. Holy Family.—n.n.Nanteuil. Man's portrait.—157. Coypel. Solon protecting his laws.—12. Baugin. Holy Family.—160. Coypel. Alexander Severus distributing corn.

## SALLE DENON

In this gallery, which is badly lighted, is the series of the Battles of Alexander by Le Brun, which was so much admired in the XVIIth century. In these ambitious compositions Le Brun, chief painter to the King, wished to put all his science, archeological, psychological and plastic. He was delighted to be able to leave Louis XIV for Alexander, and to turn from the modern to the antique.

590. Le Sueur. A meeting of Artists, facile and rather superficial .- 56. Le Valentin. The innocence of Susannah. Robust realism. The story loses while the painting gains in interest; the figures are admirable and the subject hardly intelligible.—515. Le Brun. The entry of Alexander the Great into Babylon. The painter has been reconstructing archœologically; he has been consulting historians and archœologists. They have imposed upon him these elephants, which must have been a great nuisance to him .- 761. F. Puget. Musicians and Artist .- 57. Valentin. The Judgment of Solomon. Here again splendid painting, where the painting of the parts makes one forget the idea of the picture.-Between the windows: 64. Bourdon. Noah's Sacrifice, on leaving the Ark.-964. Vien. St. Germain and St. Vincent. An old banner from St. Germain l'Auxerrois. -512. Le Brun. Alexander and Porus. The palette of Flemish collaborators is recognizable in the landscape, the trees and the coats of the horses. The horsemen are centurions from Trajan's Column, Mignard, Christ on the way to Calvary .- 678. Parrocel. Louis XIV crossing the Rhine. A belated Van der Meulen .- Round the door : 200. Drouais. Christ and the Woman of Cana. Notice the return to Poussin's style, on the eve of the Revolution. Nice in lighting. -534. Lemaire-Poussin. Monuments of Ancient Rome : see the pendant a little further on. Lemaire sometimes painted the architecture in Poussin's pictures. -500, Le Brun, Crossing the Granique. The first picture of the series of Alexander's Battles, painted to be executed

in Gobelin tapestry. This composition recalls all the cavalry fights derived from the " Battle of Constantine " in the Vatican. It shows the difficulty the painter had with the colour of his composition; the sides are very heavy,-368, Greuze. The Emperor Severus reproaching his son Caracalla for wishing to assassinate him. - Facing the windows: 712. Poussin. Adoration of the Magi. There are several replicas of this picture. Which is the original ?-286. Rigaud. Le Brun and Mignard. - \* 800. Van Loo. A Halt out Hunting. His best picture, Landscape in the manner of Oudry; the figures are painted with lively vivacity and yet one recognizes the painting as very truthful.-494. Le Brun. Adoration of the Shepherds. Night effect. The non-appearance of the ass and the ox is due to the influence of classical criticism on popular history.-638. Mignard. The Grand Dauphin and his family .- 670. Parrocel. Halt of the King's Retinue .- 400. Le Brun. Christ carrying the Cross. Offered to the King in 1688, during Holy Week.—61. Le Valentin. The Fortune Teller. Subject and painting in the slyle of Cara vaggio. -493. Le Bouteux. Rigaud, by one of his pupils .- \$510. Le Brun. The Battle of Arbeles. All the details are taken from Quintus Curtius except certain archœological motives, such as the Parthian who throw his shafts while running away, which is taken from Trajan's Column, and certain psychological details such as the man who is fleeing and represents Fear.



### 743 A. Poussin. Apollo and the Poet.

THIS picture, a recent acquisttion, shows Poussin as more of a colourist than we had previously known him. It has kepl its treshness more than the neighbouring pictures. It belongs, like The Triumph of Flora and certain Bacchanals, to the period of Poussin's admiration for Titian. when he endeavoured to capture the Venetian The motif reminds us that he had a passion for ancient poetry and that he

went back in mind, beyond the works of art of Italy, to Pagan conceptions and beliefs. This Apollo, this Muse, this poet who is being crowned, are all painted with a sincerity and a grave emotion that is not to be found in the mythological fancies of current art. The picture is no doubt anterior to 1640. (Phot. Hachette.)

## 314.—Claude Lorrain.—Cleopatra disembarking at Tarsus. 1647.

THE figures are of secondary importance. did not paint them himself, and said that he "threw them in for nothing." The subject is exclusively the light, and how admirably he has distributed it. placing the sun near the horizon, the source of illumination near the middle of the picture, gradainfinite art, gilding with flashes of light the edges of the palaces, the waves, and the clouds. (Phot. Hachette.)





2072. Pourbus.—Marie of Medici.

Pourbus' portrait is probably exactly like. Rubens knew better how to give a certain animation to her massive Royal Highness.

### 1934.—Philippe de Champaigne. The Miracle of St. Epine.

the 6th January 1622, in answer to a nine days' supplication performed by Mother Ca ther ine-Agnès, the pain ter's daughter was cured of a paralysis, several months old. It is Flemish naturalism, avoiding picturesqueness, yet the quiet colour suits the austerity of the cloister, attaining to great refinement and tenderness on the pale fices illuminated by the fire of faith (Phot. within.



1938.—Philippe de Champaigne.
Richelleu.

THE authority and purpose of this the allpowerful Minister still live in the keen face the direct glance and haughty carriage.





556.—Le Sueur.—Christ carrying the Cross.

B ALD washed out in colour, it in very characteristic of Le Sueur. Saint Veronica is touching in her grace, with her delicate profile and refined pale colour. (Phot. Hachette.)



740.—Poussin.—Orpheus and Eurydice. 1659.

A very fine landscape, which, drawn from reality, vet composes harmoniously. The Castle of St. Angelo w immediately recognizable. The Tiber, the ground, the clouds, the light and shade are all subordinated to a visual scheme. Nature here is mythological. Eurydice, bitten by a serpent, cries out w that a fisherman turns round at the sound; but Orpheus sings beautifully that those within hearing notice nothing else. (Phot. Hachette.)

## SALLE XIV : SALLE MOLLIEN. -



## 781.—Rigaud.—Louis XIV.

Signed, dated: 1701.

DAINTED in the winter of 1701, for Philippe V, King of Spain, grandson of Louis XIV. Rigard, still young, at the height of his talent: the great King, ageing though he was, at the apogee of his glory, before the disasters which overtook him towards the end of his reign. He is painted in the Coronation Robes, which he wore at Rheims, where the Kings of France were crowned since Saint Remi first baptised Clovis there in 496. The painter has surrounded him with every accessory that can emphasize his being the King of France; the crown, the sword, the "Hand of Justice," How exactly all these objects are portrayed may be seen by looking at the originals, which are preserved in the cases in the galerie d'Apollon. In the background, is the perspective of the windows and pilasters of the Galerie des Glaces. Yet the figure is not overwhelmed by such elaboration; the old King stands out, a stately and dominating presence. This picture, like all Rigard's work, does not merely portray an individual, it typifies his social rank. A likeness of Louis XIV, it is at the same time a picture of the great King. To this end every accessory has its use, redundant as they may at first appear. No one could doubt for a moment that this personage is at the summit of monarchical authority. (Phot. Hachette.)

## 734—Poussin The Arcadian Shepherds.

THIS idvll contains a discreet sermon upon death. shepherds. The while at play, have come upon a monument, and one of them is following out the inscription: ET IN ARCADIA EGO. ("I too have been in Arcady.") For a brief moment the idea of death flashes across their minds and casts shadow upon their gaiety. (Phot. Hachette.)



### A GUIDE TO THE LOUVRE.



## Jacques Blanchard. Cimon and Iphigenia.

THIS picture is by a Frenchman, little known today; though famed in his own time for his colouring, even called the "French Titian" In manner it is really by a pupu of the Flemings and under Rubens' influence. It should be remembered that many of the painters of the School of Fontainehlean were Flemish and that at Paris there was a veritable colony of painters from Brussels and Antwerp. The subject is from a tale of Boccacio: a sympleton recovers his wits through love, thrilled at the sight of youth and beauty.



## Poussin.-The Funeral of Phocion.

PAINTED in 16.48, contemporary with the Diogenes breaking his cup. An extreme instance of his formally built up composition; the ground, the trees, the clouds are as cut out as the buildings. Every one or one multiple details is equally controlled by the architectonic scheme. All of which the "classics" loved following out in the engravings after the Dictures. Assumal, Poussin places the action and the little drama in a good position on the car was. The burial of Phocion's body, clandestinely, in exile, is a reproach to kuman ingratifude.

## SALLE XVI

## SALLE DARU

FRENCH XVIIITH CENTURY WATTEAU AND HIS PUPILS, BOUCHER, CHARDIN, FRAGONARD, GREUZE, PRUDHON.

In passing through this enormous gallery of French XVIIIth century art, we travel from Louis XIV to Napoleon via the reign of Louis XV, that is to say from Le Brun to David, via Boucher. While the continuity of French art was secured by official patronage, as may be seen if you care to look at the Academic pictures hung near the ceiling, painting during this century was very changeable, being at the service of Parisian taste and changing as often as that taste itself. There are three phases of it:

I. During the Regency, one sees brilliant Flemish colouring displacing the sober colour of the French idealistic painters. The portrait painters Rigaud and Largillière are pupils of the Flemings, as was Desportes, the animal painter. Watteau, of Valenciennes, united the most delicate qualities of Flemish painting and Venetian; he is the poet of the Regency. One must study his work also in the Salle La Caze. He was imitated, and copied

even, by Lancret and Pater.

2. Boucher is the most representative painter of the reign of Louis XV. Many other painters, following him, decorated boudoirs with gay bright colour and illustrations of amusing or gallant mythological subjects. Among the portrait painters, some, like Nattier, painted the Court beauties; others, like La Tour, the well known people of the town (See the Pastel Gallery). A few artists, among them Chardin, one of the poets of the French school, painted pictures of the simple life of the people and the lower middle class.

3. Under Louis XVI, the painters became sentimental, like *Greuze* and *Madame Vigée-Le Brun*, and even *Fragonard*; soon after this appeared upon the scene *David's* stoics and heroes, with their ancient helmets. They are to be found in the XIXth century room, and in the Empire Gallery

(See Historical Summary, 20.)

Lastly Prudhon, although he belongs to the Empire generation, still belongs to the XVIIIth century by the grace and voluptuousness, which

overlay his romantic melancholy.

### FIRST SECTION

Between the doors: 857. Tocque. Marle Leczinska. It is Rigaud's style with the colour washed out and the accessories less rich.—853. Subleyras. The Madgalen at the feet of Christ. Great facility in composition, which gives a certain commonplace aspect to all the work of this school.—Left wall: 444. Ch. de la Posse. Moses in the

Bulrushes. This pupil of Le Brun already has given a gallant turn to Poussin's subject.—45°. Boucher. The Bird in the Net.—38. Boucher. Cephalus and Aurora.—466. Lancret. The Iurilcdoves.—46°, Lancret. The Bird's Nest; a charming imitation of Wattenu.—86°. Subleyras. The Falcon. Illustration to Boccacio.—458. La

Hyre. Landscape. - 300, Cl. Gillot. Scene from the two Coaches. Interesting as showing us a painting by Watteau's master, and proving that Watteau owed little to him .-267, Drouais. Portrait of Bouchardon ..-868, Tocque. Portrait of the Dauphin, son of Louis XV. An official portrait, à la Rigaud, with colder colouring and less rich decoration. - 14. Boucher. Venus disarming Cupid. Panel overa door : see its pendant no 43. The toilet of Venus .- 701. Pierre. Aglaurus metamorphosed into a stone.-180. Ch. Ant. Covpel. Perseus delivering Andromeda. An operatic scene delicately painted by the last of the Coypel .- 668. Oudry. Dogs guarding game. - \* w. Chardin. The Sideboard. One of his first pictures, as is also the picture of the Ray. Still-lifes more ambitious than those which follow; his bills of fare will soon be less lavish, -775. Restout. Hermione with the Shepherds .- 005. Van Loo. A Sultana's Toilet .- 167. Ant. Coypel. Athalia driven from the Temple. For the Gobelins factory. Enormous " machine " from the fifth act of a tragedy. Observe the influence of contemporary literature upon painting at the end of Louis XIVth's reign.-3060. Desportes. Dog and game. -\*240. Desportes. His own portrait as a sportsman; at his feet, game and dogs, his favourite subjects. Excellent painting, but the painter having to look at himself in a looking-glass has not succeded in placing his head in a pleasant position in relation to his body.-881. De Troy. Esther's Toilet. Designed for a tapestry of the series of the History of Esther .- 203. Debar. Country Fête. The painter, if he had not died young. would have competed with Pater .- n.n. Detroy. The Musician, Mouton.—684. Patel (attr. to). January. Decorative landscape which takes us back to the XVIIth century, -857. Subleyras. The Mass of St. Basil. Reduction of a picture at Rome. -860. Tocque. Presumably a portrait of Mme de Graffigny .- 850. Subleyras. St. Benedict resuscitates . child, and see further no 858. The Emperor Theodoslus and St. Ambrose .- 657. Nattier. The Magdalen. A little picture, very distinguished, undoubtedly a portrait .- 682. Patel. Landscape, decorative .- n.n. French School of XVIIIth century. Woman's portrait.—800. Tocque. Mme Danger. Colour distinguished in its paleness.—177. Coypel. Innocence and Love.—910. Verdier. Mercury putting Argus to sleep .- 672. Oudry. Landscape -3151 Van Loo (L. M.). Diderot. Lively, animated.-178, Coypel. Nymph and Love. -685. Patel (attr. to). April. -855, Subleyras. Martyrdom of St. Peter .- 3018. Boucher. The Mill.-872. Coypel. The Sculptor Lemoyne .- 670. Oudry. Comic Opera farm, with toy animals; painted to amuse the Dauphin, - 170. Coypel. Esther before Ahasuerus. This is not history as imagined in the studio, but in the theatre. Rich costumes replace Poussin's togas,-260. Gabriel Doyen. The triumph of Amphitrite. Large decoration .- 3010. Boucher. The Bridge .- 871. Tocque. Galloche .-\*780. Rigaud. Unknown Portraits. Very fine portraits, treated as a sketch, of Mr.7, Mrs, and Miss La Fitte, brother-in-law, sister and niece of the artist. It used to hang in his own house, as a pendant to the neighbouring double portrait of his mother .- 33 Boucher. The Bagpipes .- 384. Grimou. A man drinking. His own portrait. - \*835. Santerre. Susannah at her bath. A true beginning of the XVIIIth century. One can see in it how the academic nude is becoming a gallant nude. The triangular silhouette is very elegant. -764. Raoux. Telemachus and Calypso. Classical heroes are becoming pastoral figures; one is passing from Brun to Boucher .- 885. De Troy. Esther Fainting, painted for the series of tapestry. -- 784. Rigaud. Marie Serre, his mother. Double portrait of the old Catalanian ladv painted as a guide to Coyzevox, the sculptor for a bust which is in the corner of the gallery. - 32. Boucher. The sleeping Shepherden. -385. Grimou. A man drinking.-536. Le Moyne. Juno, Iris and Flora. The best of Boucher to be found is in his master, as here.—969. Voiriot. Portrait of Nattier. -664. Octavien. The Fair at Bezons .-237. Desportes. Fruit and game .- 402. Noel Halle. Autumn.—688, Patel. Land-scape.—276. Duplessis. Portrait of the sculptor Allegrain. 854, Subleyras. Magdalen at the feet of Christ. A finished sketch for the picture (see No. 853). - 172. Ant. Coypel. Girl and Negress, the style of a belated Mignard .- 683. Patel. Landscape, with architecture .- 440a Jouvenet. Sketch, for the Chambre des Enquêtes of the Parliament of Rouen. Justice and the Virtues are driving out evil-doers. The bodies are finely constructed .- \* 38a. Boucher. Rinaldo and Armida. This picture won him his Election to the Académie in 1734; one of his most successful pictures, because it is less loose in execution .- n.n. Boucher. Vertumnus and Pomona. In the corners of the room,-1101. Bust of Charles Le Brun by Covsevox. -n.n. Bust of Marie Serre, the mother of Rigaud, by Covsevox.

#### SECOND SECTION

Left wall: n.n. Wa'teau (school of). Country Dance. Lively imitation of the master. - 3728. Greuze. Alarm. This mythological decorator was also the painter of his own times .- 410. Hilair. Readling. A charming panel in pale tones, a rather exhausted sensuality without much force, of the time of Louis XVI .- n.n. Watteau (school of). The planting of the Maypole. This gentle picture is based on Watteau's manner, 3724. Greuze. Child with a doll .- 101. Chargin. Various utensils. 810. Hubert Robert. A Park .- \*91. Chardin. The industrious Mother. They are counting stitches and sorting wool. The hours go by slowly and peacefully in this quiet interior. -05. Chardin, Still-life,-607. Perronneau. The Elder Adam, the sculptor .- 42. Boucher. The Target of Love. Rosy Cupids in a blue landscape.-\* Chardin. Back from Market. A charming attitude and very natural of a person who has just laid down a heavy package, -- 96. Chardin. Stilllife. Chardin always brings together utensils and objects which have a natural connection and a kind of moral unity, which gives a sort of family intimacy even to dead objects. -689. Pater. Outdoor Fête. One sees in this a Flemish painter, Watteau's pupil; but Watteau added a spark of Venice as well,-35. Boucher. Pastoral. In these little decorative paintings the slightness of the idea is made up by the grace of the figures, the elegance of the attitudes, and the skill of hand,-230. Desportes. Dogs, by the official painter of the Royal Kennels. \*935, Vernet Joseph). Bridge and Castle of St. Angelo. Like the " Ponte Rotto, " it is among the best paintings of Vernet. Executed from nature, they both show an accuracy and a sensibility which one does not always find in his numberless landscapes .- 90b. Chardin. Young man, playing the violin. Charles Godefroy, elder brother of the " boy with teetotum. "-\* \* 982. Watteau. The Embarcation for Cythera (p. 129).- \*200. Fragonard. Coresus and Callirhoe. The priest, is sacrificing himself to save her. Ordered for a Gobelins tapestry. Even in a huge composition. Fragonard retains his slightness of execution and the sense of improvisation of a sketch. The passions are expressed by attitudes full of go; there is great tenderness in the relations of the milky light colours and the paleshadows. \* u36. J. Vernet. The Ponte Rotto at Rome (See above No. 935).-\* \* on Chardin. The Boy with Teetotum (p. 128) .- \* No. Chardin. The Ray. One of his first pictures. - 34. Boucher. Pastoral. The painter arranges all his accessories, rocks, foliage, dresses, as one would arrange a bouquet .- 220. Desportes. Hounds, from Louis XIVth's Pack .- \* \* Chardin. Grace (p. 129).-535. Le Moyne. Olympus. Delightful sketch by a brillant decorator; painting as lively as Tiepolo's. This creator of the decorative style of Louis XV is hardly représented at the Louvre. -698. Perronneau. Oudry. One finds in this picture the fine colour, slight and a little empty, which gives so much charm to his pastel .- 31. Boucher. Venus is ordering arms for Aeneas from Vulcan. A pretty composition intended as a model for tapestry. -5498. Lépicié. Carle Vernet, as a child. A pretty portrait in which one recognizes the influence of Chardin .- 279. De Favray. Dames of Malta. By a painter who retired to Malta. The affected style of the time of Louis XV had not reached as far as that; this style goes back to the period of Madame de Maintenon,-102, Chardin. Peaches. Admirable in quality of velvety red. -809. Hubert Robert. The Cascade .- n.n. Watteau (attr. to). Old man. Very curious painting. -3728. Greuze. The Milkwoman. After Greuze, the faces in pictures were intended not to amuse us, but rather to touch us. -3076, Duplessis. Mme Lenoir. A refined incisive portrait. The wife of Lenoir, the founder of the Musée des Monuments, who saved so many works of the middle Ages and the Renaissance. n.n. French School. Man's Head -\* Greuze. The Broken Pot. His contemporaries were very fond of feeling sentimental over the misfortunes of Greuze's young girls, so young and so innocent .- 825. Roslin. His own portrait. - Fragonard. Blindman's Buff.-808, Hubert Robert. Ruins of a Temple, which have not yet attained the real romantic melancholy. - 465. Lancret. Winter. - 6618, Nattier. Portrait. -464, Lancret. Autumn.-800, Hubert Robert. Le Pont du Gard. Pretty in lighting and colour .-08. Chardin. The Attributes of the Arts. Panel to go above a door; the statuette is a reduction of the figure of the Ville de Paris in Bouchardon's fountain in the rue de Grenelle. - 3034. Chardin. The Blower .- \* 30. Boucher. The Rape of Europa. Charming composition,-469. Lancret. Innocence.-\* \* 30. Boucher. Diana bathing (p. 130).-408, Lancret. The Music Lesson. It is a Watteau, with the colour weakened and the construction lost,-36. Boucher. Venus and Vulcan. All Boucher is in the this panel; pale divinities, gently swelling forms, dimpled

mass of amusing accessories, the painter's regular bag of tricks. - 100. Chardin. Attributes of Music. Panel to go above a door. -9. Aved. Mirabeau. Very fine portrait. distinguished as a Rigaud, and discreet as a Chardin. - 810. Natoire. Triumph of Bacchus. Bacchanal in the style of Boucher .-463. Lancret. Summer .- \* 500'. Boncher. Déjeuner. This faithful rendering of an interior adds interest to his over facile art .-462. Lancret. Spring .- n.n. Lawrence. Dancing Lesson .- 700. Hubert Robert. Interior of the Temple of Diana at Nimes. -807. Hubert Robert. Ruins .- n.n. Fragonard. The vow to Love. A little blond sketch into which Fragonard has put at once both wit and passion. He took the same motif and completed it in his famous "Fountain of Love."-97. Chardin. The Monkey Antiquary. The XVIIIth century used monkeys as it used China in its imaginary compositions; Chardni in his good humoured way introduces the monkey into the Académie des Inscriptions et Médailles.—410. Hilahr. The Music lesson. A charming panel, the same seductive qualities as in the corresponding panel: Reading.—374. Greuze. Head of a girl. He is at his best when painting girls' heads, with their fresh complexions and bright eyes. His fat colour is sensuous in quality.—3144. Hubert Robert. The long gallery of the Louvre.—94. Chardin. Hunting gear: an admirably painted rabbit.

On the four commodes: Bust of the celebrated actress Mme Favart, by Defernex (terra-cotta); terra-cotta mask intensely full of life attributed to Falconnet; Franklin by Houdon. Dareres de la Tour, by Coustou.—

### THIRD SECTION

749. Prudhon. Diana pleading with Jupiter. Light nude forms on a golden background .- 549 Lepicle. Courtyard of a Farm .- \* 665. Offivier. Tea at the Prince de Conti's, at the Temple. Young Mozart is at the piano. -372°. Greuze. The dead Bird. In his most insipid manner. - \*745. Prudhon. Christ. Sketch for No.744.-251. Drolling. Kitchen. Dutch effect, bright, pleasant, a little dry when one compares it with Ver Meer, or Peter de Hooghe .- n.n. Boilly. The Rainstorm .- 3140. Vallin. The Temptation of St. Anthony .- n.n. Levitsky. Marie Pavlovna Narychkine. The first appearance of Russia in European painting. -\* \* 751. Prudhon. Josephine (p. 131).-\*28. Boilly. The Coach. A pretty picture of a time that has disappeared. Boily remains amusing despite the conscientiousness of is manner. The smart officer, the Guardsman and the shopgirl, the family greetings on arrival, the meeting of the "Exquisite" and the "Merveilleuse."-753. Prudhon. Portrait. Charming,-3008, Boilly. Isabey's studi; by one of the best story tellers in painting. Portraits of extreme precision. The clear-cut quality of David's large scale painting is embodied in this miniature work .- 944. J. Vernet. View of the town and sea at Toulon. Exact and cold as a plan. Despite his conscientiousness, Vernet has not yet succeded in seeing the colour of Provence .- 1244. Casanova. The Battle of Lens. Is carrying on the panoramas of Van der Meulen, and adds to them a fury which is quite Italian .-\* \* 747. Prudhon. Justice pursuing Crime (p. 131).-767. J. B. Regnault. The Descent from the Cross .- 651. L. G. Moreau, Meudon. Delicate but timid. These are the first

efforts to paint landscape from nature .- \* 752, Prudhon. Madame Jarre. Very charming painting; but the paint in the shadows being too thin has sunk in .- 650. Moreau. Near Paris. One sees the Keep of Vincennes. The delicate grey of the sky of Paris. -940. J. Vernet. The Port of Marseilles. An interesting attempt to render the blue of the sky and of the sea of Provence .- \*741. Prudhon. Christ on the Cross. The painter's last picture; the body is wonderful, dominating the figures crushed by sorrow. -1243. Casanova. The battle of Fribourg. -759. Prudhon. M. Vallet .- 1518. Moreau. (attr. to). Landscape. - 373a. Greuze. Man's portrait,-921. J. Vernet. The Bathers.-612. C. Lusurier. Drouais. -877. Roslin. Portrait of the painter Etienne Jeaurat. -n.n. Gabriel de St. Aubin. The Dream - 280. Boilly. The Amateurs of engravings. Exact delicacy of vision is combined by Boilly with delightful quality of paint. -746. Prudhon. Assumption of the Virgin, which makes one think of Correggio, - 923, J. Vernet. Landscape. - 381, Greuze. His own portrait.-n.n. French School of XVIIIth century .- Portrait .- 86. Callet. Winter, or the Saturnalis .- Above the door: 3665. Danloux. M. de la Marche. -768. Prudhon, Wisdom bringing back Truth. Ceiling for the Chateau of St. Cloud. - \* \*3%. Greuze. Village Betrothal (p. 130).-3075. Ducreux. His own Portrait. -277. Duplessis. Vien .- 750 Prudhon. "Study"-065. Vien. The sleeping Hermit. A. picture without interest : just a model .- 622d. Menageot. Allegory in honour of the birth of the Dauphin, son of Louis XVI; France is presenting him to the Aldermen of Paris .-

733. Greuze. Jeaurat. -063. Vestier. Portrait of Doyen .- 86. Callet. Autumn, or the Feast of Bacchus .- 183a, Danloux. Portrait. -804, Hubert Robert. AntiqueTemple. -825. Roslin. His own portrait. -nn. Mme Vigee-Lebrun. Portrait of Hubert Robert .- 930. J. Vernet. Night. - 525. Mme Vigée-Lebrun. Joseph Vernet .- 959. Vestier. His wife. Smooth and neat painting of the end of the century; a good portrait.-622. Mlle Mayer. A Dream of Happiness; by the friend of Prudhon,-403. Halle. The Genii; symbolizing the Sciences. It would do for a frontispiece to an encyclopaedia .- 370. Greuze. The Paternal Curse. It forms with the Punishment of the Son, a pair of pictures which contain tearful sermon upon filial love and duty. It is a melodramatic version of the story of the Prodigal Son, Great skill in arrangement, but a certain vulgarity of sentiment. -621. Mlle Mayer. The Mother abandoned. This friend of Prudhon's paints in hermaster's style allegories of very feminine sentimentality.-522. Mme Vigéé-Lebrun. Herself and her daughter. Pale complexion, brilliant eyes and "a look of sensibility." That was what one wished to look like. Compare it with the other portrait a little further on .- \* \*201. Fragonard. The music lesson (p. 128).-526. Mme Vigee-Lebrun. Mme Molé Raymond, of the Comédie Francaise.-275. Dumond. Mme Mercier, nurse of Louis XV, and her family .- 068. Vincent. Zeuxis choosing as his models the most beautiful girls of Crotona .- 371. Greuze. The Punishment of the Son (see above).-620. Mile Mayer. The Happy Mother .-\* \* 756. Prudhon. Psyche (p. 132).-526. Mme Vigée-Lebrun. Peace bringing Abundance.-404. Hallé. Cimon, the Athenian. - \* \* 521. Mme Vigée-Lebrun, Portrait of the artist and her daughter (p. 132). -450. Lagrence. Melancoly. "A character head," good, sound execution.—479. De la Porte. Musical instruments.—n.n. Taunay. The Parade. - 3100. Lajove. Fountain. -3007. Greuze. Edouard Bertin. - 755. Prudhon. Mme de Versigny, at 10 years old. Airy in its light effect, and fat in quality .-222. De Marne. Fair in front of an inn. The execution has not the absolute sureness of the Dutch painters .- n.n. Prudhon. Nymph and Cupids. Lively and tender .- 757. Prudhon. A legory, in honour of the marriage of Napoleon, under the form of Hercules .-373°. Greuze. Presumed portrait of Gluck .-754. Prudhon. Baron Denon, director of the Museums. This brave man courageously defended the interest of the Louvre in 1815 .-221. De Marne. A road. Dutch influence. An amusing vision of old France. The coach is passing near a big farm.

## SALLE VIII SALLE DES ÉTATS

This room allows us to follow the history of French painting during the first half of the XIXth century; the rivalry between Ingres and Delacroix; the landscape painters of 1830; and the beginning of naturalism. (See Historical Summary, 21, 22 & 23.)

Begin on the left: 214. Delacroix. His own portrait, at 31, restless and feverish .-\*Ingres. The Turkish Bath. The best of Ingres is in the beautiful curves, with which he draws supple and plump nudes. This picture is a variation of the theme. There are certain affectations in it and some of the curves fail. - \*Corot. The Woman with the Pearl. Painted with a sort of ingenuousness; his colour keeps the misty freshness of early morning and of the drops of dew .- 184. Daubigny. Vintage in Burgundy. Broad and vigorous, through the handling, if not through the vision. -250. Deveria. The birth of Henri IV. This highly coloured composition was taken for a masterpiece at the time, when they thought that the romantic renewal

only meant enriching the painter's palette with brilliant colours. Picturesqueness of this kind is entirely out of fashion now adays. - \* 207 Delacroix. Dante and Virgil Delacroix's first picture, 1822; the Purgatory of youthful romanticism. - \*121. Chasseriau, The Chaste Susannah; a noble and melancholy attitude, and rare combinations of colour, in the manner of Delacroix, make up a vision oriental and biblicae .- 143. \* Courbet. The Burial at Ornans (p. 136). -889. Troyon. Bullocks going out to work (p. 134).—\*\*\pm,n. Courbet. The Spring. The best of Courbet is here, in the extraordinary delicacy of the flesh: the admirable execution corrects the vulgarity of conception .- \* 1178. Courbet. The Wave. Painted with his cus-

tomary vigour: he sees broadly, and plasters on his waves like a mason. He expresses so powerfully the sheer force of the mass of wa ter, that this picture, so realistic in intention, joins hand's with Victor Hugo's romantic visions. \* 147. Courbet. His own portrait. A fine imitation of Titian's Young Man with the Glove .-- Delacroix. Death of Sardanapalus (p. 138). - \* \*213. Delacroix. Entry of the Crusaders into Constantinople (p. 133).-1. Aligny, Landscape. - \* \* 428b, Ingres. Bertin (p. 133).\*\* Rousseau. Entry into the Forest (p. 137).-423. Ingres. Bather, David made his forms rounder like statuary; Ingres, despite the simplification of his drawing, remains faithful to his model; as in a face by Holbein, the very delicate modelling seems to be nothing but outline. -\* \* 145. Courbet. Stags fighting. - Courbet. The painter's studio (p. 138). Although he professed pure naturalism, the copying of the model without any other thought than absolute veracity. Courbet was yet seized, under the influence of sociologists, with a desire to treat philosophy in painting. One finds in this picture everything that Courbet loved and hated. - 800. Troyon. The Return to the Farm. Fine composition; a calm evening. This animal painter has not the naïveté of a Duchman. He belongs to a romantic generation and tries for poetical effect,-419. Ingres. Roger and Angelica. The curves of Angelica's figure are very characteristic of Ingres. Roger is inspired by Perugino, and reminds us that Ingres was a " preraphaelite " in his youth. The rocks and waves real trumpery .- 420. Ingres. Joan of Arc. Ingres' art loses all its ressources when he is not drawing the silhouettes of Odalisques or the folds of drapery .- \* 778e. Ricard. Madame de Calonne. One of Ricard's most successful portraits; the face is strange in its insistence upon the look of sickness, the feverish and diaphanous flesh .- 144. Courbet. The wounded Man. Courbet sought in the dark shadows of Caravaggio the secret of forceful effect .- n.n. Ingres. Madame Marcotte de Sainte-Marie. The throats and bodies in his work are often preferable to his faces .- 205b. Decamps. Defeat of the Cymbrians at Alx. His technical experiments have betraved him; the little figures are smothered in the sticky medium .- 610. Lethière. The death of Virginia .- This classic tragedy, under the storm effect, takes on m romantic atmosphere. - 428, Ingres. Aademoi-Rivière.-n.n. Daumier. Scapin and Crispin. Great force in the deformation, and intensity of expression which makes of

these simple clowns, a nightmare vision. This " caricaturist" is one of the most powerful artists of the romantic school.-425, ingres. Mr. Cordier. A very fine portrait .-212b. Delacroix. Tiger and its mother. He was very fond of the big felines on account of the suppleness of their movements and the richness of their coats .- 422b. Ingres. Odalisque. One of the finest and most characteristic figures of Ingres. The long supple line of the back, the flowing lines of the arm and of the two legs; the immobile face and expressionless look. The colours of the draperies, a bitter blue and a lemon vellow were favourite colours in the furnishing of the period. -415, Ingres. St. Peter receiving the keys of Paradise .- \* 200. Delacroix. Liberty leading the people. The barricade, the middle class people, the workmen, the guttersnipe who is shooting, the red flash of the flag rising above the smoke are an admirable evocation of the Revolution of 1830. The picture is only shown when the country is Republican .- 17. Benouville. St. Francis of Assisi dying. This is not the last of the Franciscan pictures. In the Middle Ages they went to Assisi for the sake of St. Francis; nowadays it is the love of Umbria which keeps up the devotion to St. Francis. Thus art renders to religion the benefits that it has received from it .- 341. Gericault. The wounded Cuirassier. This time the canvas seems very enormous and the subject rather thin .- \* Chasseriau. The two Sisters; admirable simplicity in this double portrait; the darck, smooth hair and the long, soft shawl of the Muses of romanticism. The style of the drapery and the expressionless faces recall Ingres, the red drapery against the green background recalls Delacroix, -3.8. Gericault. A race at Ensom. A marvellous picture. How luminous and vigorous the horses are against the dark sky; and how they slip across the grass ! Horses depicted by painters go on galloping in this position up to the time of instantaneous photography. - n.n. Eugène Larivière. Young woman. - \* 210. Delacroix. Algerian women. One can admire Delacroix's colour : the mat and sensual flesh; the transparence of the chemisette with green flowers, and the harmony of the brilliant and rarely chosen tints; there is a general sense of somnolence in the atmosphere of an oven .- 138. Corot. Dancing Nymphs. Their pale forms are made from wisps of the white mists which float in early morning across the damp meadows. Corot's vision slips very easily into reverie, -7,8bis. Ricard. Hellbuth (p. 137). -426. Ingres. Ph. Rivière. Very fine portrait .- 778e. Ricard. Study of a woman .-

156. Couture. The Romans of the Decadence. Composition full of skill and knowledge, such as the painter has not dared to try to repeat .- \* \*417. Ingres. Apotheosis of Homer (p. 139). -839. Scheffer. Souliot Women. Pathetic twisting of the forms, which float about like wisps of hair.— 427, Ingres. Madame Rivière. The supple folds of the shawl are decisively elegant,-376a. Granger. Madame Granger.-643. Millet. Spring. A delightful landscape at Barbizen; a hail shower in April. Sun and rain together. - Eugène Larivière. Portrait of Pamela. - \*210. Courbet. Fight between stags .- 145. Courbet. The roe-deer's sanctuary .- \* 644. Millet. The Gleaners. They are working, clothed in thick, charse woollen stuff, under a burning sun, moving side by side, keen not to miss a single ear of corn. The attitudes are so expressive that they were declared to be pretentious. "The Fates of Poverty," said P. de St. Victor. The picture is really in no sense social propaganda, -n.n. Ricard. Félix Abram. - n.n. Chassériau, Lacordaire. What poetry in this painting! One sees the austerity of his life and the illumination of throught .-\* \* 338. Géricault. The Raft of the Medusa (p. 136) .- \* \* 208. Delacroix. The Massacre of Scio (p. 135) .- \* 330. Géricault. Officier of Chasseurs, on horseback, wonderful go !- \* \*212. Delacroix Don Juan's Shipwreck (p.135) .- Hebert. The Cervarolles. A combination of " nature " refined, and "style, "-378. Mottez. Madame! Mottez. A fresco executed at Rome by Mottez on a wall of his studio, and brought back by Ingres; the school of Ingres tried toscreate a revival of Florentine fresco with its sober harmony.-221. Delacroix. A marriage in Morocco. Opposition of bright light, a little greenish, with ruddy shadows. Delacroix's painting calls up an idea of the scene; one can hear the monotonous music and the strident cries,-284. Flandrin. Portrait of a girl. Or rather of the back of her neck which is delicious .- 412. Huet. Flood at St. Cloud. An impression of disaster; a very successful sinister effect of the romantic school,—216. Delaroche. Death of Queen Elizabeth. By a painter who was skilful in using picturesque costume and the dramatic opportunities of a historical subject .- Above the door . \* \*770. H. Regnault. General Prim (p. 139).—Inthe middle of the gallery: n.n. Ingres. The Apotheosis of Homer. Large drawing .- n.n. Whistler. Portrait of his mother. Originality of this painting so lightly painted, so full of mystery: of rare distinction in its apparent simplicity. A monochrome washed over in Velasquez manner.

## SALLE III SALLE DES SEPT CHEMINÉES

PAINTERS OF THE FIRST EMPIRE : DAVID, GROS, GÉRARD, GÉRICAULT.

DURING the Revolution and the Empire, the chief of the French school was Louis David. He had both temperament and theories. By temperament, he was a vigorous realist who has given us fine and very strong portraits of the people of his own time; by theory he was an idealist and an archeologist, and tried to put life into ancient statues. The Sabines and the Coronation show well the two sides of his genius. His pupils were not all of them submissive to his theories of idealism and archeology; Guérin painted the heroes; Gérard chiefly fine portraits; GIRODET attempted to express in painting romantic sentiment; and lastly Gros with his sense of movement and of colour, painted the imperial epic of Napoleon.

The weakness of this school came from its lack of technique. GÉRICAULT had the courage to paint with more go and with less abstraction. His Raft of the Medusa and his Racehorses herald the romanticism of Delacroix and the naturalism of Courbet. (See Historical Summary, 21 and 22.)

Marcus Sextus. In 1799, one recognized in return that his home is destroyed .-

Above the door: 303. Querin. Return of | this picture the emigrant finding on his

\*197 David. Madame Sériziat. Work of his youth; firm drawing and lively colour. -\*100. David. Madame Recamier. Incomplete. The line of the silhouette is full of grace. The sitter preferred her portrait by Gérard (see the picture gallery belonging to the Ville de Paris), which, moreover, is in an ancient setting .- \*1978. David Monsieur Seriziat. One sees here the origin of Ingres .- 187. David. Leonidas at Thermopylae. -300. Guerin. Aurora and Cephalus. The same failure as Girodet s-320. Gerard. Daphnis and Chloe. A Prudhonian landscape, but the painting has suffered. - Above the door: 360. Girodet. The Deluge. The whole of the family is hanging over the abyss, held by the trunk of one tree which is giving way. Ambitious and forced attitudes. The sober execution gives this melodrama a sort of formal horror.-135. Cochereau. David's studio, in the Louvre. This picture, which is no master piece, is very interesting because it takes us into David's School .- \*332. Gerard. Isabey and his daughter. Fine portrait, simple, truthful; we are at the spot in the Louvre where these painters used to live in the old days .- \*391. Gros. Bonaparte at Ar-Feverish and passionate expression, attitude full of movement, a rapid sketch, rosy shadows and mat flesh .- 1008. David. Madame Chalgrin. Not completed. - 196. David. Pécoul. Father-in-law of the painter. -3058. David. C. M. J. Taillard. -3059. David. The Luxembourg .- 197. David. Madame Pecoul, his mother-in-law. Solid painting, a little over solid .- 3062. David. The marquise d'Orvilliers.-202. David. His own portrait (incomplete). Notice how poor and thin the paint is .- 192. David. Belisarius asking alms. Reduction, executed by his pupils, of his picture of 1781.-392. Gros. Alcide de la Rivallière, his pupil. - \* \* 389 Gros. Eylau (p. 140). - 398. Guerin. Clytemnestra. The Ambush. Silhouettes of Assassins seen against the light of a lamp. In those days classical tragedy liked effects of this sort which romantic drama has discredited owing to their being overdone. -537. Gérard. Marquise Visconti. A grace-

ful figure against a low-toned background of park, romantic in the English manner .-\*\* 202. David. The Coronation (p. 141). - \*3014 Gros. Christine Boyer, first wife of Lucien Bonaparte. Rosy freshness of the flesh. Romantic melancholy. Happiness flies away as quickly as this rose is carried away by the stream .- 392. Gros. Count Fournier Sarlovèze. Superb painting; the general refuses to capitulate and places his sword in the earth which he refuses to surrender .-\*189. David. The oath of the three horatil. The work which made him celebrated : they admired it as an extreme example of patriotism, in the manner of Corneille, and a realpicture of antique life. Boucher's reign was completely over .- 476. Langlois. Portrait of David .- 674. Pagnest. M. Nanteuil la Norville. - 193. David. The Combat of Minerva. against Mars. An early David (1771); he was under the influence of Boucher .- 200. David. Mongez and his wife, - \* 2000 David. Portrait of Madame Morel de Tungry and her daughters. Solid and superb in its a mg quality, -108. David Pius VII. He painted il c Pope twice, when he came for the Coronation. The Jacobin dedicated his portrait, not to the Pope, but "to the Protector of the Fine Arts."-194. David. Paris and Helen. sort of dullness, like the manner of Greuze. despite the imitation of the antique. In the background the Cariatids of Jean Goujon in the Louvre .- \* \* 388. Gros. The Pest House of Jaffa. A huge composition into wich Gros has succeeded in putting both sentiment and colour; Bonaparte f llowed by Berthier and Bessières, is touching the sores of the sick. The sunlight illuminates the uniforms and the bodies of the sick men (p. 140) .- 336, Cerard. Madame Regnault de Saint-Jean-d'Angely. -n.n. David. The actor Wolf .- 191. David. Brutus. It takes us back to the beginnings of David's art, to the eve of the Revolution. The severity in the sentiment and in the expression is too intentional; stoic statues. The distressing triumph of civic duty over family sentiment.

## SALLE II SALLE HENRI II

THIS Room, which is very badly lighted, contains only two pictures of real importance: Atala by GIRODET, and the Sabines by DAVID. All the paintings in it belong to the Empire period. (See Hist. Summary, 21).

3.7, Querin. Pyrrhus and Andromache. In this classical theatricalism, part is due to Racine, part to Talma, and part to the Apollo Belvedere.—3628. Giro1et. Baron Larrey.—16. Mme Benoist. Negress.—675. Pagnest. Gieneral de la Salle.—395. Querin. Hippolytus defending himself before Theseus against the accusation of Phedra. The inspiration is again taken from Racine, the attitudes were observed at the Comédie Française and the figures are borrowed from antique statuary.—8208. Rouget. Miles Mollien. A mediocre David.

-\pi 362. Girodet. Atala. A very successful composition which expresses well the sadness of destiny; but the painting is feeble; the sentiment is the sentimen of Chateaubriand, but the painter's colour is not up to the writer's style. -\pi \pi 183. David. The Sabines (\(\rho\). \(\text{141}\). -328 Gérard. Love and Psyche. Round, enervated, in its endeavour to reach an expression of innocence and purity of

form .- Above the door: 195. David. Academic figure. Formerly called Patroclus; there is a similar figure at Montpellier which was called Hector .- 4008. Mme Labillepainter Vincent. -3084. Guiard. The Gerard. Mme Barbier Walbonne. -n.n. David. Alexandre Lenoir. - 361. Girodet. Endymion. The technique is smooth and cold, in David's manner, a failure in rendering the dreaminess of night-time,-333, Gerard. Canova. - 307 bis. Guérin. Æneas and Dido. Sketch for the big picture near by .- 190. David. The Vow of the Horatii. Sketch for the big picture.-826 bis. Rouget. Mr. de Caille 1x.-307. Guérin. Æneas and Dido. David's principles carried to the point of the absurd .- 768. Regnault. The Education of Achilles .- 779. Riesener. M. Ravio, Manufacturer of Bronzes .-3063. David. Milhaud of the Convention. -n.n. Picot. Cupid and Psyche.

## SALLE I SALLE LA CAZE

## CHAMPAIGNE, LARGILLIÈRE, RIGAUD, CHARDIN, WATTEAU FRAGONARD.

THIS room contains the works given to the Louvre by La Caze, whose portrait is near the entrance. Certain Flemish and Dutch pictures have been withdrawn; the numerous pictures which remain belong to the Flemish, the Spanish (Velasquez, Ribera), the Venetian (Tintoret), and especially the French School of the XVIIIth century.

When one enters by the door from the Pavillon de l'Horloge, the panel on the left contains a series of very fine French portraits by Ph. de Champaigne, Largillière, Rigaud, which make a very amusing contrast with their gravity of style of the period of Louis XIII, to the light, ornamental style of the Regency.

On the right hand wall are the works of Chardin, Watteau, Fragonard and Greuze. And in this room are all the Watteaus belonging to the Louvre, with the exception of the *Embarcation for Cythera*. (See Historical Sum-

mary, 18 & 20.)

Above the door: 2534. Ravestein. Portrait.—490. Largillière. A Magistrate, —376. Greuze. Girl.—326. Claude (attr. to). Landscape.—108. Chardin. The Copper pot, which constantly appears in his pictures,—1675. Milanese School of the XVIth century. Bust of a woman.—486. Largillière. Portrait. "Fat" and brilliant.—765. Raoux. Girl reading, effect of lamp light, rather unusual.—1470. Tintoret. Senator

Mocenigo.—2017. Rubens (School of). A mythological feast.—131. Bassano. Field work.— \$1946. Ph. de Champaigne. J. A. de Mesme. President of the Parliament in his cap of office. The sharp nose of a ferret. The portrait has a fine presence.—2151. Snyders. Birds.—951. Vestler. Portrait. as tender as Madame Vigée-Lebrun, and as precise as Boilly.—77. Bourdon. An interior, in the Dutch manner, with figures

like Le Nain .- 705. Rigaud. Portrait of man.-471. Lancret. The Gascon punished.-174. Coypel. Democritus. He was trying to paint a Rubens .- 081. Vouet, Sussanah .- \* 701. Rigaud. Cardinal de Polignac, author of Anti-Lucrece, a very fine portrait of a prelate of the Court, affected and shrewd. 980. - Vouet. Eloquence. Pleasantly commonplace .- 1430. Bassano. Adoration of the Magi.-18. Boucher. The painter in his studio. He is painting waterfalls. -622a. Mercier. The Juggler. It is Watteau, but with an added dryness: atmosphere and reflections are both missing. -1548. Tiepolo. The Virgin appearing to St. Jerome. Very lively. - Chardin. Back from school. He is the painter of interiors and of women and children. - \*548. Le Nain. Peasants at table. Signed, dated 1642. The peasants appear to be entertaining poor devil. The low-toned colour and the heavy handling add a character of sadness and resignation. By its seriousness, its sentiment, and its sincerity of vision, a picture of this kind is out of the usual run of painting .- \*\* \*37. Le Moyne. Hercules and Omphale (p. 143).-\* 204. Fragonard. Bacchante asleep. The paint which is made of light, gives the brilliant, radiating warmth of the flesh .- 704. Rigaud. Old Man .- \* \* 491. Largillière. His Family. (p. 142) .- 769. J. B. Regnautt. The Three Graces. It reminds us that David's auste rity of drawing laid its hand upon painting, even in the most frivolous subjects. 49. Boucher. Vulcan's forge. Sketch in mono-chrome; Venus returning to Vulcan.—887. De Troy. Portrait .- 46. Boucher. Venus again going to Vulcan. -1476. Romanelli, Venus and Adonis. -116. Chardin. Kitchen utensils, a cauldron of a very fine red .- 481. Largillière. A sketch, for a painting of a group of the aldermen of Paris; in the backof Louis XIV at the Hotel de Ville. - 693. Pater. Bathers. -303. Fragonard (attr. to). Man drinking .- 104. Chardln. The Monkey Painter. We have seen the monkey antiquary | here the monkey is at the Royal Academy of Painting .- 1247. Casanova. A Cavalier .- 690. Pater. Comedians, in a park .- 1335. Guardi. Venice. As always pretty and brilliant .- 1248. Casanova. A Cavalier. 50. Boucher. Young woman. -\* 1945. Ph. de Champaigne. The Provost of the merchants of Paris, le Féron. in 1648, and his councillors. They are on their knees before an image of St. Geneviève patron saint of Paris. Ph. de Champaigne painted the councillors of Paris several

times, giving them always this look of honesty, and the attitude of piety which seems inherent in his manner .- 050. Nattler. Mile de Lambesc and the young Count de Brienne. By a sober painter of the elegancies of Louis XV .- n.n. Hondekoeter. A white turkey, a pretentious fowl .- 382. Greuze. His own portrait .- 003. Watteau Dead game, The figure alone is by Watteau .-2134. Rubens (School of). The Birth of Prince. A strange little painting; the subject is uncertain .- 110. Chardin. Still-life, grapes covered with bloom and dust .- 379. Greuze. Fabre d'Eglantine, the poet .-1210 Castelli. Moses striking the rock, 886. De Troy. Woman's head. -182. Covpel. Jelyotte, the actor, made up like a woman. -201. David. Bailly, portrait for the composition called The vow in the Tennis Court, which was never completed .- 1411. Panini. Antique ruins. The pyramid of Cestius at Rome.-1984. Van Dyck. Portrait, of the school of Van Dyck, or perhaps by a Dutchman. - 2707. Denner. Portrait. This German counted every pore in the skin .- 335. Gerard. Marie-Louise. One may well prefer Joséphine by Prudhon,-2154. Sustermans. Leopold of Medici .- 1306. Luca Giordano, A Round of cupids. -1674. Venetian School. Portrait. Doubtless by Moroni, —280. De Favray. A young woman of Malta.- 100) Chardin. A golden Brioche, very appetising .- 1654. Italian School, of the XVIth century, Fruit, Howers .- 473. Lancret. Conversation .- 263, Drolling. Violin player. - \* \* 3. Chardin Grace. Replica of the picture in the XVIII th century room, Chardin must have painted it several times, on account of its success (b. 1291 .- 470. Lancret. Actors of Italian comedy .- 262. Drolling. Woman at window .-- \*763. Rigaud. Pierre de Berulle. Excellent painting; the face of an honest fellow, in the midst of this marvellous mass of purple andermine. -1307. Luca Giordano. Diana Hunting -106. Chardin. Still-life. -200. Fragonard. A fancy figure.-673. Oudry. A double bass and book of music .- 87. Callet. Triumph of Flora, -2125. Rubens (School of). Job tormented by demons. Picture painted in his studio, in which, however, one recognizes one of his habitual models, the old woman,-2136. Rubens (School of). Battle of bears and tigers,-206. Fragonard. Music. On the back is written : "Painted in an hour," which is written all over the front of the picture also .- 691. Pater. The toilet .- 480. De La Porte, Still-life .-\*086. Watteau. Assembly, in a park. A little masterpiece. Amorous whisperings in

the foreground; lively sparkles of light on the rustling satin. In the background the quiet shadows of a great park .- 487. Largillière. Portrait of Mr. Denotz, aldermanof Paris in 1703, and very proud of his position. - 1300, Luca Giordano. Adoration of the Shepherds. -602. Pater. Conversation It is Watteau with less snap,-661. Nattier. Mme Henriette, daughter of Louis XV .-648. Monnoyer. Flowers, -103 Chardin. The house of cards. Another little schoolboy who is not doing his lessons. -300. Fragonard. Young woman, White, pale rose, sensibility, liveliness .- 301, Fragonard. The storm. The flock of sheep make a very jolly pattern,-\*293. Fragonard, Bathers. It is Boucher with a little more seasoning to it. - 484. Largillière. Du Vaucel natty he is with his smile, his powder, and his twiddling fingers! -2407. Hondekoeter. Poultry. Very well painted, but how important the feathered creatures feel !- 988. Watteau. The Judgment of Paris, A bold sketch. These are not goddesses but young women of the Regency without their clothes - 208. Fragonard. Inspiration. The painting is amusing by the liveliness of the handling; otherwise it is very superficial.-117. Chardin. Still-life. - \* \* 183. Watteau Gilles (p. 142).-2149. Snyders. Game-Seller. - 207. Fragonard. "Study." -992, Watteau. A pastoral. Incomplete, which the better shows the decision and the vivacity of his touch .- 107. Chardin. The pot of olives. - \* wor. Watteau. Juniter and Antiope. Titian's influence is so strong in this that one would imagine it to be an imitation. Yet the young woman has the pearly in the fashion of the Regency. She is to be found in other of his pictures .- \* 488 Largillière. President de Laage. Largillière's people radiate health and good humour and are dressed nobly and sumptuously .- 2194. De Vos. The death of the roedeer. -000. Watteau. Autumn. Watteau's nudes are very charming; but their grace is rather conventional.-2185. Teniers. Landscape. with a fine-graysky .- 660. Nattler A Knight of Malta. Duplessis. Portrait of a woman in meditation : a book in her hand : white hair, a gentle face,-115. Chardin. The basket of Grapes .- \* 295. Fragonard. La

Chemise enlevée. He is inimitable in his power of rumpling white drapery .- 112. Chardin. Still-life. Pears with rough skins. -47. Boucher. The Three Graces. - \* 485. Largillière. Young woman, as Diana, No. doubt an actress. The harmony of the dead leaf colour and the mat flesh rather blue in tone, is Largillière at his best .-- 1196. Dutch School. Animals in a landscape.-377. Greuze. Danae. Sketch in monochrome. - 113. Chardin. The silver goblet, and acid apples. -\*702. Rigaud. Duc de Lesdiguière as a child. Charming in its lightness and vivacity.-814. Hubert Robert. Landscape. -\* \*984. Watteau. L'indifférent. The hero of "fêtes galantes" pirouetting, seductive and fatuous. (p. 143).-111. Chardin. Various utensils; admirable china, a red lacquer table which must make collectors? mouths water. Chardin always imitates with his paint the consistency of the material of the things he is painting, and arouses our interest by the affection with which he examines them .- \* \*985. Watteau Finette. Watteau's heroine. The delicate head of a bird, mobile, on a trim neck; a rippling dress full of reflections. (b. 143) .- 114. Chardin. Kitchen table. A large picture of vegetables; enough to make a copious potau-feu,-2135. Rubens (School of). A horse attacked by lions, You may recognize these animals and this landscape in the gallery of Marie de Medicis .- 888. De Troy. A Councillor .- 815. Hubert Robert. Waterfalls at Tivoli .- 989. Watteau. A faux pas. Charming composition; but the colour has lost its surface; the subject recurs elsewhere in his work. - 813. Hubert Robert. A twisting staircase .- 105. Chardin. Still-life .-489. Largillière. An actor Apollo, fat, powdered, painted, and ridiculous enough for anything .- 1308. Luca Giordano. Marriage of the Virgin .- 472. Lancret. The Cage. - 812, Hubert Robert. A fountain. Perhaps the villa Aldobrandini at Frascati. -870. Tocqué. It would seem to be Du Marsais, from the Grammar which he is holding in his hand .- 1412. Panini. Ruins of the Temple of Concord in the Forum. - Above the door: 2339, Van Ceulen. Portrait of a woman, pale to the point of distinction.







### A GUIDE TO THE LOUVRE.



## watched by her parents. The little cat is an improvisation by the artist, who can have taken \* trouble to look at nature first. (Phot. Hachette.)

### 201.—Fragonard. The music lesson.

IT has the dash of a sketch : I the paint is light and transparent: the brush-work rapid, daring, but always happy in its daring, fills the canvas with shapes, amusingly fanciful, that give a deal of spirit to this jumble of objects and ornaments. His colour, as often, a delicate and neutral. vet rich in effect, quiet as it is. The motive occurs frequently in the art of the perioa. Fragonard's figures, when they are not mythological, are a combination of lively realism and fancy. The young pupil is charming in her sprightliness, with her delicate profile, her n se turned up like Roxelana's, her open nostrils and her pretty figure. The professor, who seems rather young, should be

## 00 A .- Chardin .- The Child with a tetotum. Signed 1742.

When he paints # portrait he makes his model doing something, that explains his character. This little man, in his powdered wig, no doubt has just come back from school. The door shut, and feeling quite alone, he has pulled out his Telotum and absorbed in the contemplation of its spinning is lost to the world, full of quiet enjoyment. Yet play did not prevent the little scholar from getting on in the world, for he became Controleur General of the Navv. He was Auguste Gabriel Godefroy, son of a rich jeweller, of the municipality of Toulouse. His success in administration however, has, perpetuated his name far less than being painted by Chardin. (Phot. Hachette.)



### SALLE XVI : SALLE DARU.



### 92.-Chardin.-Grace.

1740.

DINNER time: play has stopped: Mother has taken the soup of the fire, and is waiting till the little girl has finished grace. The child, her hands folded, is trying not to forget a single word of it, under the eyes of Mother and her elder sister. The painting is very sober and peaceful. Chardin used to way that one paints—not with colour, but with sentiment. (Phot. Hachette.)

## 982 -Watteau.—The Embarcation for Cythera. 1717.

PAINTED for his admission to the Académie Royale. This "Fête Galante" sums up most of his other pictures, for the majority of Watteau's subjects are preparations for the journey to Cythera. Follow the sequence of the pilgrims from right to left; the different stages on this sentimental Journey are very close to one another; supplication, hesitation, departure, perfect union near the fine ship, in an atmosphere of golden clouds with cupids on the wing. Over there the Isle of Cythera all blue and rosy, a radiant attractive vision, as disturbine as an illusion. (Phot. Neurclein.)



### A GUIDE TO THE LOUVRE.



## 369.—Greuze. Village Betrothal. 1761.

NE of his prettiest comic operas. The grouping comes from the theatre as do the people. Melting moments, tears of happiness : Father, grave and noble, holds out his arms to sonin-law, a good young man, so tongue tied and so trust worthy. Mother, good woman, gets sentimental over her poor girl, who is so gentle, so shv, so tragile, so white; friends, cousins, sisters; curiosity, jea-!ousy, tenderness: the parish clerk has seen it all before; the chil-

dren do not understand: a hen, many times a mother, introduces very pat to the occasion

little symbolism. The painter's frame of mind is half serious, and half amused, which is just
what saves the picture from being desperately insipid.

## 30. - Boucher. - Diana bathing. Signed, dated: 1742.

It was Venus that he generally painted; and his Diana would never have been cruel enough to have purished Acteon. Boucher is a painter of the nude, but of the decorative nude. He immen!

nude. He invent ed a type of feminine form, pretty enough but bred of jancy; m lively face. with m little child. ish nose; white flesh, dimbled forms with rosv extremities, & pointed hands and teet. He is inimitable in his power of playing with these pretty nymphs, wrapping them in clouds and blue foliage. Were it not for the background of trees, conventional enough at that, she might be some Pompadour marquise gossiping with her lady's maid. (Phot. Ha-



### SALLE XVI: SALLE DARU.



# 747. Prudhon. Justice and Divine Vengeance pursuing Crime.

The Salon of 1808. HIS subject was commissioned for the Court Prudhon Abbeal .. had two ideas for the composition. This particular one is the more dramatic from the tragic night effect, with the moon light which falls so tenderly upon the body of the victim. Floating in the air are Justice the judge and Justice the avenper about to seize the murderer. (Phot. Hachette.)

## 751.—Prudhon. Portrait of the Empress Josephine at Malmaison.

DRUDHON, a painter of flesh equal to Correggio, was also an admirable boytrait painter, who combined truth and poetry. He gives us an impression of a personality far finer than the Empress really had. The Empire Style learned from the antique that the noblest costume is that which shows best the general lines of the body. This graceful, figure, reclining at ease, day dreaming in this mysterious park, in an atmosphere of tenderness and melancholy, this art so refined in its voluptuousness, so grave, attractive and tender, are already "romantic" in instiration, like Lamartine or Schumann, not Berlioz or Victor Hugo; it is the lyricism of tender nocturnes, not lyricism brilliant and highly coloured. In the collection Iacquemart André there is a small reduction of this picture, which is also by Prudhon himself. It seems that Napoleon, who recognized at once in David and Gros the painters of the Imperial epic, preferred to employ Prudhon when he wanted a portrait of Josephine, of Marie-Louise, or of the King of Rome. Prudhon, in addition to this portrait of the first Empress, has left several sketches of her successor, whose drawing master he was





## 521.—M<sup>me</sup> Vigée-Lebrun. Portrait of the artist and her daughter. 1787.

IN painting the ladies of the Court of Louis XVI, of the emigration and of the guillotine, Mme Vigée-Lebrun has not only given us pictures that are both charming and touching, but has also preserved for us the sensibility of the age. This portrait of herself and her daughter, -so close in their affection, with their liquid eves sparkling with emotion, and their expressions so happy and tender-is absolutely of the time of Louis XVI, of the day of shepherdesses and hearts of sensibility. It is also the time of Greuze; but Mme Vigée Lebrun lived in the aristocratic world in which the ladies demanded portraits that should be attractive and should show them at their best. She never painted honest virtue in rags hidden away in barns and hovels. Facile and gracious, giving brilliancy to the complexion and gentleness to the features, her painting deserved its success. There is no reason to suppose that she has not made herself as pretty as she knew how, and rather more so perhaps than strict fidelity to truth would allow. (Phot. Hachette.)

## 756.—Prudhon. Psyche transported by Zephyr.

Salon of 1808.

DRUDHON, though a classic and a contemborary of David, found in Mythology not a mere opportunity for imitating the forms of antique statuary, but a chance to continue the voluptuous tradition of the painters of the XVIIIth century. Indeed much more sensibility is to be found in Prudhon, than in decorators like Boucher. The body of Psyche rises in the air, lit by the delicate moon, we light as mists above the meadows in the morning. His contemporaries called him the French Correggio;" it is a pity that they did not learn from him, how the radiating brilliancy of pale flesh can warm the chill effect of marble, without destroying any of the purity of the form. The seductive charm of this picture recalls not only Correggio, but also Praxiteles. Prudhon had been attracted by the subject of Psyche for a long while. In a charming sketch Chantilly, the same figures are to be jouna; the cupids are flying towards Psyche, as she sleeps, ready to carry her off.



## SALLE VIII: SALLE DES ÉTATS.



## 428 B.—Ingres. Portrait of Mr. Bertin.

Signed, dated: 1852.

ESPITE the extreme idealism of his doctrines, Ingres was often a very faithful realist; he had a manner essentially his own of painting the exact truth and at the same time introducing style. He must be reckoned among the portrait painters, who entered most deeply into the inner life of their sitters, and were able to express it through the portrayal of the features. The purity of his drawing and his abstract colour generalize in a sense the peculiarities of the individual face, and often give it a significance beyond that of the sitter himself. Here is the portrait of Bertin, the founder of the Journal des Débats; in his corpulence, in his way of sitting, massive rather than elegant, one reads him as a man who has both power and money; he is a sort of symbolic representation of this Orleanist middle class which eventually took to business, applying itself thereto in a practical and common sense spirit, without idealism or enthusiasm; in no sense is it Sancho as banker and business man, for this man is certainly

full of wit and irony, sharp as a razor, despite his heavy envelope. Apparently Ingres seized upon the attitude and the expression, which Bertin had one day, when listening to the supplications of a nephew short of money. His attitude and the matice in his eye justify the tale. (Phot. Hach.)

## 213. - Delacroix. The entry of Constantinople by the Crusaders. 1841.

painting intended for the series of histori cal bictures in the Museum of Versailles. The conquerors are arriving at the gates of a palace: in the town, piled with the marvels of antiquity and of the East, massacre and pillage are still going on; but evening is drawing in, and the savagery dving down; a noble melancholy seems to fall upon these knights; one of the horses sniffs at a corpse; above splendid banners swing against a marvellous panorama of the Horn. (Phot. Golden Hachette.)





## Decamps. The defeat of the Cimbrians.

painter much admired in the XIXth century, has since fallen in general estimation. He was at least a very skilled technician, who took extreme, even excessive trouble over processes of execution. Still undeniably in example, his painting, with its hot bituminous shadow and yellow ochre lights describes to perfection the scene of horror in which he has placed the massacre of the Cimbrians. He has put

a great sense of space into this moderate sized canvas, and has suggested the innumerable hordes of combatants. He constructs his compositions of ardent tones, and violent oppositions of light and shade. Despite his laborious methods he occasionally achieves poetry.



889.—Troyon.—Bullocks going out to Labour.

MONG the out door painters of the XIXth century, Troyon is the animal painter. He liked A best the massive ruminants; painting them in the lighting, which gave them a sentimental effect. It is the early hour dear to all who tell of the country, we can hear the many breathing of the bullocks, as they tramp to work through the silver mists of the morning. (Phot Hac'ette.)

### SALLE VIII: SALLE DES ÉTATS.



## 208.—Delacroix. The Massacre of Scio.

The Salon of 1824.

N this composition, with its ardent colour, Delacroix made clear his romantic tendency. Before it and "Dante's Bark," the new school took their stand in revolt against David's abstract painting. He retouched the picture we are told, after seeing Constable's landscapes. But the picture is romantic not only in the brilliancy and refinement of colour, but also in the subject, in the convulsive drawing, and in the sentiment exasperated to the point of passion, with which it is filled. The number of tragic beauties is beyond all reckoning; the dazed look of the old woman, the prancing horse to which is tied that marvellous girl's body, the infant clinging to the breast of its dead mother, the little spots in the background which suggest with their streaks and flashes atrocities being committed beyond sight. The fury, the exasperation, the sentiment violent and teverish, filled the young romantic school with wild enthusiasm. because here, for the first time, was their ideal really expressed in terms

of painting. Moreover, this picture was eloquent of the emotion which was agitating Europe, at the sight of the Greeks fighting so keroically for their independence. (Phot. Hachette.)

## 212.—Delacroix.—Don Juan's Shipwreck.

THE subject is taken from Byron, To compare Géricault's Raft of the Medusa, is to feel all the more the abandonment of this trail boat on the immense sea so sinister in colour under the black sky. A dreadful scene! They are drawing lots as to who shall be eaten. Delacroix has not hesitated to make the expression of the faces grimace heads by Daumier. confident that he with not lose the dignity in horror, (Phot, Ha-



## A GUIDE TO THE LOUVRE.



143.—G. Courbet.— Burial at Ornans.

Salon of 1851.

RNANS is the little town of Franche-Comté in which Courbet was born. In the work of this whole hearted naturalist, the first thing that strikes one in the admirable directness and vigour of the execution. No difficulties dismay him and he overcomes them with it sort of vulgar ease. His work has a rough flavour of the soil. There is in tendency towards caricature; some of the red faces and some of the costumes have an over-emphasis. The first naturalists seemed to hate the humanity they set out to paint; Flaubert, when describing his little town in Normandy; Courbet, when painting the country-folk of Franche-Comté. Against this, the group of women in black is very touching in the expression of their grief. The picture is undeniably by in master-workman. (Phot. Hachette.)

## 338.—Géricault.—The Raft of the « Medusa. » 1819.

HE most important work of a painter who died young. After Natoleonic he tound outlet for his vitality in portraying action us violent as Mi-Angelo's. The subject is taken from a contemporary disaster, A few of the survivors have just strength enough themselves and wave frantically for help. These violent muscontortions tound verv affecting by voung romantics. (Phot. Hachette.)



### SALLE VIII : SALLE DES ÉTATS.

## 827.—Th. Rousseau.—Edge of the Forest of Fontainebleau towards Brôle.

Te to 1848 the Jury of the Salon refused Rousseau's pictures. The Revolution of that

year suppressed the juries and he exhibited = number of landscapes. The State commissioned this picture. It is one of his large compositions by a painter who sometimes lost himself in detail, and is more "composed" than usual. In the distance is the sun. the light, in the centre as in Claude, and great dark trees are set against the trame. The sunset lights up a thousand little flames of gold in the foliage, the moss, the pools of water. Very massive in general effect, it



is of amazingly rich in detail. Though thinking much of the effect and gradation of the light.
Rousseau is, as always, the tree-painter. The cows are out of scale. Exhibited at the Salon of 1855.



# 778 s. - Ricard. - Portrait of Heilbuth.

RICARD only liked painting people that he knew and cared for. His portraits are infinitely more interesting than most of those by regular portrait-painters; they not only give us a life-like resemblance of the subject, but admit us to an intimate revelation of character which is very affecting. He liked working without the sitter, having him in again towards the end "to make sure that he had not gone astray." He used to say, with charming simplicity, "I am delighted to see how like you are to your portrait." He has infused most of his portraits with m poetic melancholy, which is the outcome of his own dreamy temperament. He learnt kis art, not from nature, but in picturegalleries. There is always an echo of Titran Van Dyck, or Rembrandt. Hence, the keen, nervous, tender face of Heilbuth, an artist of our day, is painted with the serene ardent colour of Titian (Phot. Hachette.)



eously and sincerely pathetic. There is fire in the writhing sumptuous violence, but the painter seems rather short of breath. Many bits are admirable, but as whole this stage muchinery is not affecting.

### Delacroix.-The Death of Sardanapalus.

HIS picture is full of rather buisterous romanticism and orientalism. In point of time it made its appearance before Victor Hugo's Orientales. It shows less original power than the Massacres de Scio, which was the earlier picture. It is easier to detect here the influences to which Delacroix turned for help and counsel. At times a pupil of Gros he is mostly struggling to penetrate Ruben's secret of flesh tints fresh and pearly, with blue-edged shadows and rudy reflections. The faults of drawing seem less excusable here. for the violence and emphasis are calculated, and not spontanbodies, rearing horses, and

### G. Courbet. His Studio.

1855.

RACTITIONER of "naturalism" pure and undefiled. Courbet wished also to be its philosopher. This enormous and queer combosition. which brings together the painter's so many people without any natural connection. is a sort of profession of artistic faith, comparable to Ingres' Apotheosis of Homer. A "real alle-



gory" its maker called it. The figures are symbolical of Courbet's love and hate. He hated convention, vice ...; amongst what he loved, are to be seen, upon the right, those who admired him: M. Bruyas, who bought his work; Baudelaire, who liked it. But first among his loves is himself, placed to show his "Assyrian profile," painting a landscape of his native Franche-Comté. At has shoulder stands . fine model, nude: Truth, no doubt, his Muse. This pretentious allegory would be rather ridiculous, if the picture were not a masterpiece of an unusual kind. Courbet is

the best workman in the room, and his huge "machine" is finely rich in colour.

### SALLE VIII : SALLE DES ÉTATS.



# 417.—Ingres. The Apotheosis of Homer.

Signed, dated: 1827. INTENDED for a ceiling in the Palais du Louvre. Ingres wished to make of this immense composition not only an ideal decoration, but a profession of faith. a sort of "Ars Poetica" of painting. The symbolism is easy to follow: All beauty comes from the antique: Homer is the origin of all the arts. The purity of its forms. the architectonic

symmetry of its grouping, the abstract simplicity of the colour, have become the rule in a certain style of decorative art. Ingres upheld the rather lifeless severity of the classical manner in opposition to the lyricism of Delacroix, so impetuous and sometimes so uncontrolled. (Phot. Hachette.)

## 770.—H. Regnault. General Prim. 1869.

THE masterpiece of Henri Regnault, a romantic and an orientalist, loving both colour and movement. This equestrian portrait of General Prim-it didn't please the General himself-was painted while Regnault was staying at Madrid, where he had made a very fine copy of Velasquez' Lances. The rider astride the magnificent Andalusian charger, silky-coated and full of mettle, recalls certain figures by the Spaniard. Apart from this the work is alive, brilliant, picturesque, with fine dash; perhaps a little "young." It was exhibited under the following title: "General Prim arriving before Madrid, on the 8th October 1868, with the Spanish Revolutionary Army." In using such a grandiloquent title Henri Regnault's intention was to give his portrait an heroic and legendary flavour. The motley, shouting rabble in the background is the painting of a master. The Revolution goes rolling ov in disorder, while its Chief is full busy managing his own mount. (Phot, Hachette.)





### 389.—Baron Gros.—Napoleon at the Battle of Eylau.

Signed, dated: 1808. THIS combosition daring in its originality is umbrecedented in the history of painting. repeated since. It is not a battle accordto Salvator Rosa, in which we get confused between the dash tof the troops and he dash of the painter. Nor is it the battle panoramic, accord-

ing to Van der Meulen, with the Commander-in-Chief in the middle. It is war by a man that has seen butchery on the battlefield, the more tragic that Nature has spread her white shroud across the scene. What Gros has painted is the feeling of pity, which, after the massacre is over, follows upon the heat and excitement of the fighting. The subject was put up to competition, its arrangement having been decided by Denon. In the group of Napoleon's staff are: to the right, Soult, Davout and Murat; to the left, Berthier, Bessières and Caulaincourt. (Phot. Hachette).

388. — Baron Gros. — General Bonaparte visiting the Pest House at Jaffa.

BONAPARTE accompanied by Berthier and Bessières is visiting the plague-stricken at Jaffa during his Egyptian campaign. The picture was painted by order of the First Consul, after m sketch made from Denon's directions. The picture had its purpose, as political propaganda



as a relutation of the accusations of cruelty levelled against Bonaparte; it shows his courage and his self-abnegation. Out of this official order Gros has made a brilliant work, of an orientalism that is already romantic. In the flash of the uniforms, the flesh with blue reflections, the luminous distance, it is a forenummer of Delacroix's Massacres de Scio, exhibited twenty years later. Genius is not stifled by bad teaching, and David's direction could not prevent Gros from becoming m magni-

ficent painter.

#### SALLES II & III : SALLES DES SEPT CHEMINÉES & HENRI II.



188.-Louis David. The Sabines.

Signed, dated: 1799.

F all David's work this composition most truly fulfils his high ideals, cold and austere. The subject is from Livy. At the moment of attacking the Romans, the Sabines are restrained by their sisters and daughters, now Roman wives and mothers. The foreground group of Tatius, Romulus and Hersilia sums up the action of the scene. The plastic beauty of the figures is undeniable. They are admirable statues, a little round in form but very pure in line. It fails in the poverty of the background and the complete lack of vitality. In the decennial com-

petition this picture was classed second to Girodet's Déluge (Phot. Hachette.)



202 bis .- Louis David .- The Coronation of Napoleon. 1806.

APOLEON could not bear to be neglected for Leonidas or Romulus; David must celebrate him also. This huge composition is one of the master pieces of the French School. Where else can you find a composition on such a scale, neither empty nor overcrowded, so perfectly balanced, with groups so easily and naturally arranged, at once so solid and so full of life? In the middle, Napoleon is crowning Josephine before a Pope, who is but a stage super, and the representatives of the Nobility of the Empire. David, with his large vision and power of conveying un idea, gives us here the picture of the new France. (Phot. Hachette.)



# 491.—Largillière. The Painter, his wife and daughter.

TE portrays the three of 1 them with evident self satisfaction. He has his smartest clothes on and his gun, to show us his favourite pastime, or as an excuse for introducing the partridges. Madame has had her head dressed specially for the picture and sits up stiffly in her best gown; in the middle of the canvas is the pride of the family. singing us a ballad. This large picture is painted with brilliant colour and satiny reflec-

tions. The flesh is delicale and pearly; the lanscape is rather florid. The work of a good pupil of the Flemings, (Photoi Hachette)

983.-Watteau.--Gilles.

INTERU often put his models into fancy dress, which in chiefly theatrical costume. He was always ready to paint actors and his pictures are often scenes from the stage. He particularly loved the actors of the Comédie Italienne, their picturesque costumes, their vivacity of gesture and their mobility of expression. This large figure of Gilles, or Pierrot, painted on a scale which we do not associate with Watteau, belongs to this series. Everything is admirable here, the perfect expression of the poor fellow, always im trouble, and who does not know what to do with his arms. Is it a portrait? Watteau sometimes put friends' heads into his most, fanciful subjects. He often returned to this character, so wistful and dreamy. Is it his own melancholy that he has embodied in him? The painting is very beautiful. Watteau has neither lost nor weakened the brilliancy of the reflections, despite the size of the canvas. He has varied the white of the costume with shades of rose and blue. Behind, against a landscape of imagination, pass the actors of the Comédie Italienne-clever taces all, don't torget the donkey-painted under Rubens' influence, (Phot. Hachette.)



### SALLE I : SALLE LA CAZE,

# 537.—Le Moyne. Hercules and Omphale.

Signed, dated: 1723.

E Moyne, Boucher's master, possessed the best of his famous pupil's qualities. He did more than anyone to turn the heavy heroes of mythology of the time of Louis XIV into the lively Olympians of Louis XV. But there is in his work a conscientiousness which is soon to disappear. (Phot. Hachette.)

## 984-985.—Watteau. The Buck.—The Minx.

THESE two little figures, teline, cajoling and artjul, are the hero and heroine of Walleau's comedies, pilgrims of the Sentimental Journey, quick to quarrel, and to kiss and make it up again. The course of love should never run too smooth, yet all ends happily in Cythera. Waiteau gets as much pleasure watching their game of smiles and pouts, as they, in their silks and satins, get in playing it.







### ENGLISH SCHOOL

ENGLISH painting was late in making its appearance. It was only in the XVIIIth century that the seed sown by the Flemings, especially Van Dyck, brought forth fruit. It was above all a school of portrait painters, delicately harmonious in colour and graceful in line, rendering to perfection the charm and breeding of their aristocratic sitters, with their fresh English complexions. Reynolds, Raeburn, Romney, Hoppner are but poorly represented at the Louvre; of Hogarth and Gainsborough there is nothing representative: Lawrence alone is well shown. (See Historical Summary, p. 13.)

SECOND ROOM

Between the windows : Ramsay. Queen Charlotte. The English manner had not been created. It is nearer to Nattier than Reynolds,-n,n, Bonington. Drawings .-Small portrait of man .- Constable. Rainbow, - \* Raeburn. Hay of Spot. Fine portrait in the English manner; ruddy face, red coat, white breeches, on a dark background .- n.n. Hodges. Portrait The real merits of English painting are lacking .- 1814. Morland. The Halt .- 1815 Mulready. The drinking place,-n.n. Etty. Bather. A pleasant nude .- 1810. Constable (attr. to.). The Glebe farm. Nothing to be seen .n.n. Hoppner. Countess of Oxford. Her eves sparkle and her lips flame against her fair skin .- n.n. Bonington. On the Adriatic. - 1806. Constable. Cottage, -1812. Gainsborough (attr. to). Landscape,-n.n.Cotes. Woman In blue, holding an engraving .-1813a Lawrence. J .- J. Angerstein and his wife-n.n. Reynolds. Woman's portrait. -n.n. Constable, Hampstead Heath. English rain .- n.n. Bonington. Normandy coast. Charming empty landscape: nothing but light .- 1811. Gainsborough (attr. to). Landscape. - 1862. Lawrence Woman's portrait (drawing) .- 1805. Bonington. Venice. Almost as dry as water-colour .- n.n. Morland, Interior of a stable, -1818. Romney. Stanley. Solid, sound painting .-1808 bis. Russell. Little Girl with cherries. The Englishman has always been the painter of children,-1804. Bonington. The Park of Versailles. Charming impression of sunlit terraces against a heavy sky,-1819. Wilson. Landscape. - 1817. Raeburn. Pensioner. pod faced and solidly painted.

#### FIRST ROOM

1805. Bonington. The old Housekeeper. Thick slabs of paint as in some pictures painted by Rembrandt in his oldage: but the paint is crosshatched in the English way .- 1816a. Phillips. Lamartine,-n n. Cosway. Woman's portrait (drawing). - Singleton Copley. Woman's Portrait. - Cosway, drawning .- n.n. Portrait of Woman (drawing). - n.n. Turner. Estuary of Thames, - 1813. Lawrence. Lord Whitworth. Aristocratic distinction .- n.n. Lawrence Mary Palmer, vigorously drawn, with strong shadows,-n.n. Etty, drawing.n.n.Romney, His own portrait .- 1803. Bonington. Mazarin and Anne of Austria. History as seen by a romantic who looks for picturesque and amusing anecdote; painted with the liveliness of Tiepolo and the colour of a good Fleming .- n.n. Constable. The Mill. A fine stormy sky .- 1802. Bonington. Francis I and the Duchesse d'Etampes (p. 145). -1801. W. Beechey. Brother and sister. Very near Lawrence,-n.n. Bonington. The washing place at the Pont-Neuf (drawing) .- 1817a. Raeburn. Miss Anna Moore. One would say he has been trying for Velasquez transparency,-1830. Portrait of a man.-n.n. Reaburn. Mrs. Maconochie and child. Exaggerated oppositions black and white,-1808. Constable. Weymouth. Very line. A stormy sky and a warm beach. - Gainsborough. (lame and Fish .- Lawrence. Portrait of a man. Light and good in quality .- n.n. Hoppner. Lady and child. Deliberate exaggeration of dark and light .- By the window : 1816. Ople. A Woman in white. The English portraits even are influenced by David and his round







### ENGLISH SCHOOL



### Lawrence. — Portrait of J.-J. Angerstein and his wife.

The husband in mered coat and black breeches; Mrs. Angerstein in white with a red sash, a scarf across her knees. The man is stout and the lady brilliantly fair. The full-blooded look of the one and the clear complexion of the other are effects dear to the English school since Reynolds. The brilliancy and the strong contrast of light and dark let us recognize it at once as English work; another characteristic is the breadth and freedom of the brusswork which often falls into coarseness. The painter draws, with one stroke, a limb, a fold of the skirt, or the skin bone under the silk stocking. And jurther, every English painter likes putting his sitters against a dark landscape to throw a little of its sentiment over the figures (Cl. Hachette.)

### Bonington. - Two Pictures.

WHAT a lively painter he is! A bit of Rubens, we little of Titian, a dash of Lawrence, all leading up to Delecroix, nay even to Deveria and Isabey. (Cl. Hachette)



Bonington .- Mazarin and Anne of Austria.



Bonington.—Francis Ist and the Duchesse d'Étampes.

### FRENCH SCHOOL OF THE XIXth CENTURY

A FTER the rooms devoted to the English school, come four rooms of work by French painters of the XIXth century. (See Hist. Summary, 22 and 23.) The room of XVIIIth century Pastels, and the two rooms given to the Thomy-Thierry collection.

FIRST GALLERY

To the right: Gros. Francis I and Charles V. Visiting the tombs at Saint-Denis. The painter is already producing picturesque romanticism; he is preparing the way for Deveria's polychrome style. He devotes him-

self to the heads andothe costumes.

To the left: Bidauld, Subjaco, Rather pale refinement. - Ingres. Hands for the Apotheosis of Homer. These exercises enchant professional painters,-Ingres, Study for Angelica. Youthful and exquisitely supple. Why did he think it necessary to add a common place knight and a cardboard dragon? -Heim. Charles X distributing the medals at the Salon of 1824. A sort of review of the official and artistic personalities of the Restauration, wittily painted .- Sigalon. The young courtesan. Pastiche simultaneously of Venice and Raphael, the Fornarina and Palma,-Ingres. The little Bather. Exquisite modelling of the back, a thing he always did well .- Ingres. The triumph of Napoleon. A monochrome for a ceiling : reduction of a painting that was destroyed. -Bidauld. Avezanno and the lake of Celano, Half-way between Joseph Vernet and Corot. - Mauzaisse. Portrait, of his mother. Half-way between David and Géricault .ingres. The Sixtine Chapel. Pure master piece; solid in colour; large despite its small size. -Fred Millet, Portrait Girodet. - The Great Army, from Ossian .- Landelle. Musset. - David. Reduction of The Coronation. -Ingres. The Host, Raphael repeated and corrected by Ingres. Michallon Landscape. Claude made heavy .- Aligny, Italian Landscape. Near Amalfi. Lack of atmosphere, -Leopold Robert, Peasant woman from the Roman campagna.-Leopold Robert. The Return from the Pilgrimage, to the Madonna of the Arch (near Naples). Streaky and dry: pretention to style.-Georges Michel. Environs of Montmartre. A slatey sky over a tawny soil. A Ruysdael effect painted in Géricault's manner.-Raffet, A Soldier of the First Republic. He is hardly known as a painter.-Ingres Cherubini. This crackled fame who confers immortality is not likely to last long herself. - Raffet. The Retreat from Russia - Gericault. The wounded cuirassier. What solidity and richness in these whites and these reds !-

Georges Michel. Interior of the Forest. Rather heavy technique which foretells Millet and Rousseau. - Géricault, Cavairy officer. The point of departure for Delacroix .-Leopold Robert. Arrival of Reapers in the Pontine Marshes. Istrying to give the majesty of a historical event to m rustic scene. Truth and poety suffer equally .- Over the doors : the portraits of Winterhalter and Dubufe bring the elegances of the Second Empire into this Restauration Gallery ..

To the right : Granet The painter Sodo-

ma carried to the hospital, under arches of dark shadows so dear to him. - Ary Scheffer. Monica and Saint Augustin. An

attempt to paint souls.

To the left: Chintreull. A delicate study. -Gericault. A Bulldog. Fatly painted,-Chintreull. The abandoned boat .- Horace Vernet. The Barrier at Clichy, defended in 1814 par general Moncey. By a lively painter, who knows soldiers thoroughly .- Géricault. The Horse Race in the Corso at Rome, Drawing by masses .- Diaz. The Bohemians, in his flattering manner .- Géricault. Carbineer. Bold painting. He sees bigly like Baron Gros but his paint is more solid. Ary Scheffer. Paolo and Francesca. Very cold painting. But it has a fine Ingres-like line to express love and despair. Géricault, The Lime Kiln, Strong Painting.-Diaz .-Isabey. Sea piece. Pale emerald under an inky sky.-Gericault. Horse. Admirable! sculptured, glossy excited .- Isabey. The Bridge.-Bellange and Daugats, Review under the Empire. Lively composition .-L. Boulanger, Portrait. - Géricault. Horse Race. Deverla. Gericault. Portrait. Supposed of the painter. Strong silhouette, boldly cut out-Felix Trutat. Nude. Good painting, of a realism that lies between Chasseriau and, Courbet .- Gericault. Race horses. He continues his search for attitudes that express the gallop .- Ary Scheffer. Mlle Fauveau. Refined face with short hair .- Ary Scheffer. The death of Gericault. Hedied from an accident riding .- Huet. Park of Saint-Cloud. Gericault. A stable, -Chintreuil Rain and sun. A little too pretty : the light effect a little too smooth .- Eug. Lami. Entry of the Duchess of Orleans into the Tuileries, by a charming painter of Orleanist society.—Huet. Rocks at Granville. Always a very personal landscape painter.—Delaroche. The Young Princes. Too ingenious a setting of a romantic melodrama. One can hear the murderers behind the door.—Géricault, Race. Galloping attitudes.—Rousseau. Edge of the Forest.—The hairy look of an old wood.—Géricault, A little copy after Prudhon. The mist has disappeared.—Chintreull. Space, The effect of space is a little too obviously given.

Over the door: Granet, with dark Masonry. Near the window: Gerlcault, Huet

and Diaz.

THIRD GALLERY

To the right: Huet. Small Landscapes. To the left : Millet. The Church of Greville; where he was born. The quality of the paint expresses the earth, the old walls, and the sagging roof covered with moss.-De la Berge. The leaves are too tightly made out .-Rousseau. The Avenue of Chesnuts. In the mass of opaque foliage, one can see the close drawing of the trunks and branches. Their knotted limbs express the very soul of the trees .- Millet. Churning, Pastel. The granulated quality of pastel and its muted colour suit his subjects admirably .- Rousseau. Sunset. The sky might be by Delacroix. - Decamps. Rocky Landscape, burnt, imaginary and biblical.

At the end of the room: Daubigny. Harvest. Sane and rich painting. Above: Corot. Panels painted like sketches: recollections of Italy, facile in execution and uncertain in perspec-

ive.

Rousseau. The old Dormoir, at Bas-Breau. - Decamps. Aigues-Mortes; unnatural in its rockiness.-Diaz. A Birchtree. with its silver sheath. His natural subject .-Rousseau. River Bank, light, and golden. - Mill: t. zewing. Fine soft blue. - Corot. The Trinite des Monts, a view from the Academy of France at Rome. Bold sketch, and atmospheric.-Millet. Hay makers resting .- Rousseau. Marsh in the Landes. Immense space: the Pyrénées in the distance .- Millet. Harvesters at dinner. Sketch of magnific grandeur, Millet like Daumier is a fine draughtsman of expressive attitude and well knit grouping.

Over the door: Cabat. The pond at Ville d'Avray; missed it somehow. By the window: Dupre. Sketch.—Millet. Portraits without

charm.

FOURTH GALLERY

To the left: n.n. Delacroix. Chopin in a moment of inspiration.— \* 2937. Daumier. The Robbers and the Ass: violently dynamic

drawing .- n.n. Daumier. The washerwo-The two climb up with very unequal steps. Strong relief of the figures against the old buildings sopale and twisted .- 184a. Daubigny. The Pond. Fine composition, but needlessly vast .- n.n. Corot. Man in Armour. His early morning palette, adapted to painting steel .- \* Corot. Mortefontaine. Silvery early morning vapours; one of the melodies of which he was most fond, - \* 2040-2041. G.Dupre. Morning, and further on: Evening, fine pictures full of knowledge, complicated in their execution, and ambitions in composition. Not simple enough to be natural. -n.n. Corot. The woman in blue. One of this landscape painters most charming figures. The blue is daring and harmonious. - \* 141 bis. Corot, Castelgandolfo. One can hear the flute in the luminous silence of the evening (b. 151), -n.n. Delacroix. Hamlet and Horatio. He loved throwing off in such little compositions the reveries that come to him in his romantic reading: feverish and tormented in line .- 832. Rousseau. Storm effect. Fine analysis of red glow on dappled clouds .- n.n. Daumier . Comedians. Doctor and Scapins : Actors faces distorted by grimaces and stage lighting .- n.n. Delacroix. Sketch for the Battle of Taillebourg, from the Versailles Museum. Sketching is perfect for expressing his impulsive genius: one touch is enough to give a gesture, a horse, a standard; it will all become heavier as he finishes it .-25. Diaz. The Pyrénées: the flash of the glaciers obtained by the skilful use of the palette knife. - 642. Millet. Bathers. Notice the unexpected similarity that appears at times between artists as different as Rembrandt. Daumier and Millet .- 1850. Daubigny. Spring. A green and flowery orchard : easy and charming in execution.

Near the windows: n.n. Corot. Man in armour standing. Curious, but has not come off. Badly constructed.—n.n. Corot. Sunset. Huge composition, with a certain pretention towards Historical Landscape, saved by the burning depth of the sky.—ri4°. Corot. Madeleine reading.—337, Dutilleux. Child

with | butterly.

FIFTH GALLERY

Given up to small water-colours by Van Blarenberghe, wich have the minuteness of Dutch painting, the precision of an architect's watercolour drawing, and the accuracy of historical and geographical documents. This brings us to the XVIIIth century pastels.

SIXTH GALLERY

Pastel become the fashion in France at the beginning of the XVIIIth century, when Rosalba Carriera, the Venetian, visited Paris, The rapidity and lightness of its technique rendered the elegance, and spirit of the time to perfection. Perronneau and especially. La Tour dominate the room. Chardin is represented by three masterpieces.

To the left: Perronneau. Cars, the engraver smiling; and a little Girl very fragile in corour. Perronneau had a delicacy of colouring unknown to La Tour, but he had not his penetration as a physiognomist, — La Tour. Le moyne, the sculptor with his cunning look. — D'Alembert. Mme de Pompadour. Maréchal Saxe, good old Chardin, the Dauphin and the Dauphine. Orry, comptroller of Finance, in black, with the order of the Saint-Esprit, — Louis XV and his Queen; when La Tour portrays great personages, he becomes cramped by being too careful.—Rosalba Carriera, whose grace is a little insipid,—

Ducreux, whose vivacity tends to grimace, —Chardin. his own portrait in goggles; his wife, rich colour, and of great delicacy achieved by the boldest execution: —Chardin again with a shade over his eyes. His pastel is as fat as his painting. The colours are laid on side by side, and not intermingled. —La Tour, by himself, the pastel has mostly dusted off, leaving a phantom, sparkling with intelligence.—Perronneau, portrait of Abraham van Robais, More stumping and less line work than in La Tour's pastels. — There are other pastels, rather too pretty most of them.

#### SEVENTH GALLERY

Small room given up to **Isabey**. Drawings watercolours, miniatures, portraits of sovereign's, and other high persons of the reigns of Napoleon Istand Louis XVIIIth.

After passing through the room containing ivories (p. 220) we come to the French Painters of the XIXth century.

EIGHTH GALLERY

To the left: n.n. Corot. S int-Lô. Admirable little painting; finely chiselled, and perfectly harmonious. - n.n. Muse. - n.n. Chateau de Rosny, It renders the fresh aspect of this Louis XIIIth architecture under a pale sky; pink bricks against the green of the grass, -n.n. Divers Portraits, as ingenuous as a Daguerred type .- n.n. Delacroix, The death of Sardanapalus. This sketch has more dash and brilliancy than the big picture. The fire of the sketch was not big enough to kindle the large composition. - \* n.n. Corot. Florence. A perfect marvel. - n.n. Monk reading .- n.n. Interior of the Cathedral of Sens. Blond and atmospheric, the stained glass shining like rubies.—1418. The Belfry at Doual. Seen from the hotel window. How can a thing so ingenuously truthful be so full of poetry .- \* 130. The Forum and further on, -140. The Coliseum. They are but studies, but admirable in their simple sincerity; rose coloured

buildings sculpted by the light. Things appear clear cut and light in the limpid air .- n.n. Courtyard, of a cottage near Paris. He gives distinction to the lowliest subject. He is close to Le Nain here; refer to the 'atter's picture of the waggon (b. 102). - n.n. Delacroix. Corner of his studio. If he had wanted to paint from nature, he'could have been an admirable painter, of interiors, or of still-life. n.n. Corot. The Piazzetta; washed in ina manner very unusual with him .- n.n. Portrait of a child .- n.n. Delacroix. Mornay's Apartement. Who would have guessed that Delacroix could have a touch livelier than -IJId. Corot. Horses at rest. - n.n. Wind a fine livid effect of light.

Near the window: n.n. Delacroix, George Sand.—n.n. Corot. A nun.—n.n. Mile de Sermegon.—n.n. Mile Charmoy.

At the end a little room in which are exhibited drawings by Prudhon.

### SALLES IX AND X: THE THOMY-THIERRY BEQUEST

The ninth and tenth galleries bear the name of the donor of the works which they contain. Not only is Thomy-Thierry to be remembered for his generosity, but also for the certainty and delicacy of his taste.

In these two rooms which contain works of the romantic epoch, one particularly admires the precious sketches of Delacroix, and Corot's exquisite paintings.

NINTH GALLERY

Tothe left: 2800. Barve. Lions. A sculptor's painting, forceful attitudes firmly outlined. —

2480. Decamps. Elephant and tiger, near a stream under a brilliant sky.—2808. Corot. Entry to the Village.—2861. Diaz. In the

Forest. It is Fontainebleau, with its dried up grass.—2877. Fromentin. Horsemen.—280. Corot. The Valley. Painted with two greens and a white sky .- 2882. Isabey. A visit to the castle .- 2817. Daubigny. Coast of Villerville, -2915, Troyon. Meeting of the herds .- 2868. Dupré. Cattle t grass .- 2841. Decamps. Bertrand and Raton .- 2801. Millet. Wash rwoman, so busy in the room full of steam .- \* 2802. The Binders. He could catch the fine attitudes of field work : a fine wrestle with the trusses : how graceful the girl is with the rake .- 2907. Troyon. Feeding chickens. The patches of colour seem to cluck,-2896. Rousseau. Banks of the Loire. To express space he has recovered Van Goven's lightness of handling,-2837. Decamps. Bulldog. - 2847. Delacroix, Lion and alligator, -2860. Dupré Landscape .- 2817. Rousseau. Ferry. - \* 2852. Decamps. Bell-Ringers, really witty, despite the heavy method. - 2825, Daubigny. The Pond .- \* 2803. Corot. The road to Sevres. Gentleness of the white light, and perfect values,-2802. The Gate of Jerzual, at Dinan. He travelledfa lot and brought back studies, topographical in their. faithfulness, and yet always, full of poetry. -2800. The Cottages, with his slightly chalky green. - \* \* 2873. J. Dupré. The great oak.-2012. Troyon. The Flock.-2872. Dupre. River bank. - \* 2838. Decamps Keeper with dogs. All Decamps is here, with his admirable technique, and his so often trivial motives .- 2853. Delacroix. Lioness, about to spring .- 2813. Daubigny. A. Corner of Normandy, -2819. The Oise, slow moving with flat bottomed barges .-2828. Decamps. Dogs resting .- 2887. Meissonier. The Flute plager. -2822. Daubigny. The mill at Gyllen. - 2864. Dupré. The pond. - 2800. Isabey. Noblemen by the sea. -2844. Delacroix. Death of Ophelia. -2860. Diaz. The two Rivals. -2885. Melssonier. The Reader. -2880. The Poet, -2886. The three smokers .- 2811. Corot. Evening .- 2001 Rousseau. The Plain of the Pyrenées .- 2805. Millet. The wood chopper. The sadness of winter is over all : he is earning his comfort at the evening fireside. -2861. Daubigny. The Thames, such an effect as made Boudin's reputation .- 2812. Corot. Eclogue.—2011. Troyon The small flock.—283. Decamps. Basset Hound.— 2804. Millet. Maternal Precaution .- Near the window: 2881. Isabey. The Duel. -2013. Troyon. Turkeys .- 2824. Daubigny. Morning .- 2835. Decamps. The Catalans. The wall is a marvellous success, -2876. Fromentin. Hawking .- 2833. Decamps. Bohemians.—2910. Troyon. Cows watering.— 2831. Decamps. The Knifegrinder.—‡ 2823. Daubigny. Banks of the Oise.— 2859. Diaz. Venus. — In the middle of the room: Bronze'by Barye. Jaguar, devouring a hare.

#### TENTH GALLERY

2806. Rousseau. Hillside .- 2005. The Pond. -2825. Decamps. The monkey painting. Decamps playing ape to Chardin with his stiff technique. - 2902. Rousseau. Village in a wood. - 2836. Decamps. Beggars .- 2883. Isabey. Procession. Dolls à la Rubens .-2849. Delacroix. Christ crucified. -n.n. Rousseau. Landscape,-2839. Delacroix. The carrying off of Rebecca, Walter Scott, like Shakespeare and Byron was on the bookshelf of every good Romantic. This is Delacroix at his best; his tragicatmosphere. and strident colours. - 2874. Dupré. Marsh, at sunset. -2863. Diaz. Tears. -2845. Dunré. The small waggon.-2815. Daubigny. The with storks .- 2827 .- Decamps. Street in Smyrna, -- 2008. Troyon. The Herd, - 2884. Isabey. Louis XIII, at the Chateau at Blois .- 2857. Dlaz. The Glade .-2870. Dupré. Cows by the water .- 2829. Decamps. Basset Hounds. - 2846, Delacroix. Lion and wildboar. -2803. Millet. Winnowing. Another striking attitude perfectly observed .- 2816. Daubigny. Sunset .- 2871. Dupré. The Landes. - \* \* 2806. Corot. Souvenir of Italy (p. 151). -2842. Decamps. Farmyard. - \* 2852. Delacroix. Medea. His medea is a tigress returning to its lair, after picking up its cubs. The large picture of this subject is at Lille .- 2804. Corot. Sheperd's Dance. - 2843. Delacroix. The Bride of Abv dos .- 2016. Troyon. The Heights of Suresnes. His cattle are rather scattered .-- 2820. Daubigny. The Barges .- 2807. Corot. The Pond. -2818. Delacroix. Lion with a rabbit. Real wild beasts, not decorative animals .-2800. Millet. The Weed burner. Millet's peasant girl, lacking all feminine grace, and get robed with a kind of poetic melancholy .-2001. Rousseau. The Fisherman.-2856. Diaz. Dogs.-2818. Daubigny. The Sluice. An enlargement is at Rouen .- 2858, Diaz. Nude .- 2855. Decamps. The Rat, retired from the world .- 2855. Diaz. Bathers .-\*\*, 2810. Corot. The Road to Sin-le-Noble (p. 151) .- 2875. Dupre. Sunset .- 2851. Delacroix. Hamlet and Horatio .- 2866. Dupre. Autumn.-2003. Rousseau. Spring a plain fresh with spring .- 2909. Troyon. Morning .- 2845. Delacroix. Roger and Angelica, colours precious and sharp on a tragic background .- 2867. Dupre. The Pond .-

### A GUIDE TO THE LOUVRE.

\*2014. Troyon. The Gate, one of his best pictures.—Between the windows: 2814. Daubigny. The Marsh.—2888. Melssonier. The Orderlies by a painter who focussed his subjects too clearly.—\*\*\(\frac{1}{2}\) \text{200}. Rousseau. The Oaks. Admirable portrait of Trees. There is \(\text{if }\) whole world in the obscurity of these

old oaks, and the light that gets in is extinguisshed.—2878. Isabey. Baptism, in a church at Delft. More sparkling than ever.—2805. Corot. Willows. The damp mists and silver light of his last manner.—In the middle a case containing bronzes by Barye.



### SALLE XXXVIII : SALLE THOMY-THIERY.



### 2810.— Corot. The Road to Sin le Noble.

s Corot grew older he noted in nature only the play of light and the relation of the "values:" differing from Impressionists that he reduced the opposition of colour. painting everything through a delicate veil of grey. This gives all his work delicate poetry. The village on the roadside is painted with absolute sincerity. from nature, in his old age; it is the village of Sin le Noble near Douai. There is no place in it for nymbh or

Virgilian shepherd. And yet how easily this simple, truthful reality slips into poetry and dream! (Phot. Hachette.)

### 141 A.—Corot.—Souvenir of Italy.

souvenir Castel - Gandolfo calls up the serenity of a summer evening. The dark trees in the foreground make more brilliant and more ethereal by contrast the distant houses in the setting sun light. The shepherd's piping, hardly breaking the stillness. recalls the spirit of nature, as Virgil shows it. Corot speaks through the eve to the heart. Of reality he sees the immaterial. light, atmosphere, distance, and paints the moment, not the portrait of the place. His memories of Italy are sometimes woven into his visions of his tavourite Ville - d' A vrav.



# FRENCH SCHOOL OF THE END OF THE XIXth CENTURY

The galieries of French Painters of the end of the xixth century are on the second floor. To get there mount the stairs which are near the gallery of Mussulman Art. On the stairs: 1293, 1290, 1288, 1289. PRUD'HON, Drawings.—n. n. HUET. The Flood. Drawing, study for the picture.—BELLOC, portrait of his wife and child: 121" Chassériau. Peace, fragment of a mural painting from the old palace of the "Cours des Comptes". This big decoration shows that Chasseriau's work (he died too young) was preparing the way for Puvis de Chavannes.—n. n. Ricard, Georges Pritt as a child.—n. n. Amaurry Duval. Mme de L.: fateful palor, sphinx-like look: the elegant romanticism of Octave Feuillet. Opposite: Isabey. The embarcation of de Ruyter and de Witt.— In the passage: n. n. Courbet. Rocdeer in the woods. It is fresh and even rather pretty.—n. n. Cabat, Autumn.— 955. Vernet. Charles X hunting. To the right: Robert Fleury. Christopher Columbus.

### FIRST ROOM

Henry Regnault, Mme Fouques-Duparc. Bouguereau. Youth and Love .- To the left: Jules Lefebvre. His uaughter .- Gérome. Cock-fight. Neo-Pompeian style of the Second Empire. Drawing of a purety, that has a little lost its edge, but with a certain grace and spirit. -Gustave Moreau. The Apparition. The chiselled drawing of a jeweller and architect, washed with colour : a refined manner of art which gave the lead to wholeschool of writers .- Jules Breton The Blessing of the Harvest. Idyll à la George Sand .- Hebert. Monna Luccia .- Henner. Jausen, the astronomer, full of savour .-Hébert. Malaria : distinguished but rather sickly .- Zuber. Sea piece. - Henner. Young man, a painting of great charm .- Countess Diana, - Chaplin. Girl. - Hebert. The Kiss of Judas. Delicate painting too slight for the effect intended .- Hebert. At the piano : it makes one think of Balzac .- Hebert. Portrait, all his models suffer from malaria. -H. Regnault. The Execution at Granada. Academic orientalism. Golden architecture, red blood, the brilliancy of an oriental pallette; but the executioner's attitude reminds one of the model stand .- Dehodencq. Hamon, the painter. - Gaillard. Saint-Sebastlan. Mantegna's manner.

#### SECOND ROOM

To the left: Courbet. Berlioz: healthy but rather heavy painting. Bathed in shadow, the face is really in the atmosphere of a big composition.—Ravier. One finds several pictures by this painter from Lyons. They make one think of Diaz, and are often

washed in as lightly as a water-colour. -Bastien-Lepage. The Prince of Wales. the future Edward the VIIth astonishingly like his mother Queen Victoria ! - Fromentin. Arab encampement. One finds his favourite subject, a well bred horse with satiny coat .- Carpeaux. Two sketches of balls at the Tuileries, This sculptor boldly expresses an attitude, a gesture with a single long supple touch. In this storm of strokes one can recognize the Empress on the arm of the Czar, and in the other sketch Napoleon III. - Courbet. "The Black Water" : solid landscape, with all his tricks, and skill with the pallette knife; the freshness of the water on the peebles .- Carpeaux. The attempt on the life of Berizowski. A conception so swift, that technique cannot follow it .- Belly. Mokaton, near Cairo .- The Banks of the Nile. - Meissonier. Waiting. Despite its minuteness this painting has transparency.-Fromentin. In the Country of thirst. Rather scattered: it is rather too pretty and graceful for so tragic a subject. - Ricard: Stephen Heller. Portrait, under a cloud!-Fromentin. The Nile. Charming impression: the boat over emphatic.-Chasseriau. Portrait of Marilhat. Much too big in trying to be Venitian !- Chaisserlau. Macbeth and the Witches. A weak reminiscence of Delacroix. The witchesside by side are like a group on the stage. - Belly. The Nile .-Regnault. Automedon. A competition sketch by a very gifted student !- Dehodencq. Himself. - Hebert. His Mother. A tender, sorrowful expression, - Ricard. Saint Catherine, after Rubens. Clever as he was at imitation he has missed the freshness and light-

ness of his model .- \* Meissonier. Napoleon III. Despite the difficulty of painting. so uselessly small, one must admire the perfection of the craftsmanship.-Washerwomen. The painter tried with his rather tight technique the problem of open air painting. -Tassaert. His own Studio. Admirable pupil of the Dutch school. This picture of misery was not imaginary.-Courbet. Champfleury. Portrait study for the head in the big picture of his studio. - \* Chasseriau. The Tepidarium. Learned Pompeian. composition. He combines here his admiration for Delacroix's colour and Ingres'line, -Venus, by the sea. This blond and pure vision makes one regret that later he abandoned Ingres for Delacroix .- Ricard. Self-portrait. It has both the distinction and the weaknesses of his art.-Chasseriau. Arab chiefs. His obsession with Delacroix is greatly in evidence, and he has borrowed some of his less justifiable mannerisms: the horses and figures are very slack in construction .- Marilhat. Landscape. Clear cut planes all burnt .- A. de Dreux. Horsemen in park, by a painter who knew a horse .-Gigoux, General Dwernicki. Robust painting by a realist with a touch of Géricault's romanticism.-E. Delaunay. Portrait .--Cals. Women making tow.-Dehodencq. The arrest of Charlotte Corday. Bold and full of colour. It gets its vigour from Delacroix. -Tassaert. Pygmalion, kneeling before Galatea: a charming crib from Prudhon .-Belly. Haymaking. We are getting near to impressionist effects of sunshine .- Regnault Countess of Barck, delicate as a rose that is opening. - Zlem. Sea piece. - Fromentin. Egyptian women, on the banks of the Nile. -Ricard, Paul de Musset, like a phantom from the dead .- \* Meissonier. Solferino. Napoleon and his staff, and in the distance the panorama of the battle, with the attacking columns which advance upon the tower. Always the same astonishing execution. But the composition is not knit. One would have seen the distribution of the subject much better, if the picture had been treated as it should have been on a vast canvas, like a Horace Vernet.-Flandrin. Ambrose Thomas. - Cabanel. The birth of Venus : pale and insipid, with forms whose roundness Ingres condemned'. - Guillaumet. Laghouat. Literal, as against romantic, orientalism .- Chasserlau. Portrait of daughter.-Fromentin, Hawking, a little too prettily arranged : his dainty horses with their pink extremities. It is the Arab horse of Horace Vernet .- Flandrin. Study .- Delaunay. Mme Bizet, very attractive weeds.—n.n. Chassériau. The Caid visiting an encampment. Despite its reminiscence of Delacroix the colour is rather poor.—Guillaumet. La Seguia.—Meissonier. Defenceof Paris. What effort and stubborness! But the dryness of execution kills all emotion and pathos..—Flandrin. Mme Vinet. THIRD ROOM

THIRD ROOM To the left: Fantin-Latour. The Dubourg family. As in the best XVIIth century Dutch work the beauty of the painting triumphs over the most ungrateful subjects. We see the subject through the beauty of the craftsmanship .- Carolus Duran. Français, the landscape painter, a lively sketch, which is fading away. - Tissot. Young Woman. A certain English feeling to it.-Carrière. Christ on the cross. No delight for the eye in it : modeled entirely by values it dies off into the invisible.-Ricard. Mme de Calonne, with a waxy complexion such as we saw in Hébert's fever stricken people.-G. Moreau. Phaeton. He has not made a success of the violence. -Delaunay. The Plague at Rome: Effects of terror too ingenious to be convincing. -Henner. Susannah and the Elders. This painter has passed through the Pompeian style: the sculptural firmness falls at times into weaknesses of sfumato. - G. Moreau. The Rape of Europa. Strange mythological dream. - Fantin-Latour. MlleCh. Dubourg. We met her before on entering the gallery .-\*\*. Fantin-Latour. The corner of the table. This attentive portraitist and knowlegeable painter is attracted, like the Dutch painters, by collective portraits: hence these reunions of writers, artists, musicians, which are very truthful records of the Parisian society of the time (p. 1518).-G. Moreau. Calvary .- E. Carrière. The sick child. The painting has not entirely disappeared in the search for the incommunicable. Thechild's attitude and the mother's hand are admirable. \* \* G. Moreau. Jason. Composite, learned art, in which one finds preoccupation with Mantegna, Delacroix, Ingres, and many others (p. 1516). - Cazin. Room in which Cambetta died A painter sticks to his habitual palette, whatever he paints .- Benjamin Constant. His son André : clever adaptation of the grand Venitian manner .-\*\* Fantin-Latour. The Studio at Batignolles. It is Manet's studio, who is painting a portrait : the presence of Zola in th shadow to the right and of Claude Monet makes the scene a historical document, where naturalism and impressionism meet. Fantin is a'naturalist, and not revolutionary. His art solid and refined is born in the picture galleries and looks well in them (p. 1517). -

Cazin. Snowscape, a little too pretty. -Fantin-Latour. A. Julien, in his fine manner, grey and crumbly.-Tissot. Portraits in a park .- G. Moreau. Pieta; his kinship to Delacroix is clear .- Cabanel. Woman's portrait. - Fantin-Latour. Round the Plano. The faces are unequal in interest : but there are some admirable portraits.-G. Moreau, Samson and Delilah. He likes the attitudes of bas-relief. -Baudry. Madeleine Brohant. Delicious portrait. - \* \* Baudry. Fortune and the Child. This painter assimilated the styles of the Italian masters of the Renaissance so thoroughly, that one finds here Titian and Raphael adapted to the elegances of Eugenie (p. 1517).-Delaunay. Diana. Search for style kills all inspiration. -Fantin-Latour. Night. This granular touch was his way of making light vibrate.-Henner. A priest. - Ziem. Venice. Ambitious composition: yet these great sails, despite their glow, prevent us seeing what would interest us. The air does not blow, and the boats don't float,-Cazin. Landscape in Flanders. The desolation of the dunes is effaced by the charm of the painting. - Bracquemond. The Bible. - G. Moreau. Orpheus. One of his rarest inspirations (b. 1516) .- Roll. The Farmer's girl. We even know her name Manda Lamettrie. Good sane rustic painting, which retains in its out door effect the solidity of the studio realist. - Gaillard. Mgr de Ségur, by a good engraver. - Harpignies. Evening. A little hard and even all over. -Roybet. Child with doll .- J .- L. Brown. Before the Start. These lively touches express the shimmer of the horse's coats .- Hebert. Small female portrait. - \* Bastlen-Lepage. Haymakers. It doesn't give the effect of reality because it is too minutely analytical. Daylight simplifies detail .- Delaunay. His Mother. - Harpignies. Moonrise. - Henner. Naiads. - \* Cazin. Hagar and Ishmael. He has a charm which alleviates, and softens the melancholy of his effects .--Bonnat. Mme Pascal. Masterly painting by descendant of the Spanish naturalists .-Henner. Nalads, ivory tones. - Small compositions by G. Moreau. - Meissonier. Lépine. - J .- P. Laurens. Excommunication of Robert the Plous, Dramatic effect by the mere arrangement. - Meissonier, His own portrait, in a red robe. Very dry .-Bonnat. T .- R. Fleury. - Carolus Duran. The Lady with the Glove. How stately the ladies looked in these dresses! FOURTH ROOM

To the left: Vignon. Landscape, good, lively and subtle. — Ribot. Mending. Vision and

execution very Dutch. An excellent master formed in the art galleries.— Régamey. The Culrasslers. Some of the merits of Géricault.
— Gauguin. Still-Life. Oranges which do not try to startle the spectator. — Desboutins. Mmc Cornereau.—Degas. Family Portrait. As a whole it is rather depressing, for it is on too big a scale: some of the faces have the fixity of a daguerreotype. But what keeness of vision in the details of the heads and the hands I

Aloneside: is a study of Hands which is a pure marvel .- Ribot. The Sermon. A collection of heads livelily painted, with their boot button eyes and round faces. - Bonvin. Ave Maria. He has borrowed from Grasset his effects of dark shadows under cloistered arches. - Ch. Cuisin. Still-Life. The objects are not on the same scale. - Degas. Dancers. Seen from the "Gods": the point of view wittily unexpected .- Toulouse-Lautrec. Paul Leclerc, painted as if bitten with acid. - Puvis de Chavannes. The poor Fisherman. It is the sadness of the landscape that called up the picture of this desperate family. In Puvis the lands cape sets the key of the composition. - Degas. The Violincellist Pillet. His view point is always unexpected and entertaining : as with the violincello case against the portly figure .- Degas. Singer. This time the drawing is not desperately interesting .- Monticelli. Bathers in a park. It is a regular jumble of colours off an oriental carpet. - Lecoq de Boisbaudran, His own portrait. - Degas. Spanish Dancers. Legs! linear researches à la Ingres. Desboutins, His own Portrait. - Guigou. The road to Gineste near Marseilles. Harshness of nature so airless, and of rocks burnt by the sun. - Puvis de Chavannes. Hope. A beautiful flower opening at dawn. She took on a symbolic meaning after the disasters of 1870-71. - O. Redon. The Closed Eves. Literature creeps in, when art flags. -Degas. Supers. He makes merry with their artificial grimaces. - n.n. Bonvin. The Refectory. - 16. Bazille. Garrigue. - Alph. Legros. Calvary. Distinguished but cold. -Bazille. Family party. Effect odd rather than attractive. He was making his first attempts at painting figures out of Moors. As he didn't know how to translate the values into paint, and he observed the material bodies instead of seizing atmospheric effect, the figures look like wood. See how Monet and Renoir in the next room dealt with this essential problem of impressionist painting. -Sisley. Farmyard.-Harpignies.Coliseum. We have seen the same subject painted by Corot, Harpignies'light is less blond, and his painting

is harder. - Bonvin. The pump. One thinks at once of the Dutchmen and Chardin. -\* \* Degas. The Exchange. How witty and cruel mere truth san be! (p.1510). - Boudin. Bordeaux Harbour. Impressionnism, but before it dealt with the play of reflected light, which makes this excellent pairting appear heavy and dirty.-Ribot, Saint-Sebastian.-Cals, Lunch at Honfleur. - Degas. Himself : bitterly truthful. - Degas Girl's Head. Very mobile. with a gloss like Vermeer. - \* Puvis de Chavannes, Sketch for his last work, his decoration for the Panthéon, St. Geneviève revictualling Paris. But no picture gallery can show the importance in French painting of this decorator and poet (p. 1518). - Degas. Semiramis founding a town : strange and surprising composition which he never finished. He would have to have carried it forward with Gustave Moreau's imagination .- Degas. Woman's Portrait. Less attractive by the face, than by the fine contrast of the pink ribbons on the black cloak,-Monticel i. Promenade, in a park. - \* 161. Degas. The disasters of the town of Orleans. His imagination is as unexpected as his observation is. One finds here his two favourite subjects, the female nude and horses: the natural themes of fine draughtsmen. The almost abstract lightness of technique gives the supple line full play,-Legros. Dead The Washerwoman. Christ .- Guigou. The handling which lays down the shadows so firmly, also renders the dazzle of the sunlight to perfection.

In the cases:" Cires Perdues ". Statuettes

by Degas, attitudes of dancers.

THE CAILLEBOTTE COLLECTION To the lett : Berthe Morisot, Hortensias. Fresh, but empty.-Sisley. Edge of the Forest .- Canal of the Loing, delicious. - Cl. Monet. Woman with an umbrella, with its pendant. Two light dresses against the sun; devoured by the light.—Eva Gonzales. The pink dress. -Pissaro. The Washing place.-Renoir. Portrait, of a lady in black. The ugliness of the dress is against him, and the colour which has turned towards violet .- Berthe Morisot. Her Sister, delicate and pretty .-Pisarro. The Road across the Fields .-\*CI. Monet. Saint-Lazare Station. A master piece by the astonishing rightness of effect. Such a picture reveals reality to us. And the paint is ageing very well too .-Berthe Morisot. Young woman at a Ball. Such effects have been made commonplace since and been surpassed too .- Cl. Monet. Rocks at Belle-lie. You may object to the rocks possibly; but the tide that beats upon

them, what a seething mass of tones both rare and intense!- Ed. Manet. His Wife. A pastel white and blue, daring and crisp .-Manet. Clemenceau. - Sisley. The Alley. He continues the Corot tradition into Impressionism. How delicate and right this violet shadow is that clothes the road. - Renoir. Torso of a girl in the Sun. Dappling of sunlight on flesh, an effect so difficult that painting did not dare to tackle it until the advent of impressionnist technique. But will the colour be sufficiently stable to keep the harmonies as established by the painter?-Cézanne. Poplars. Landscape without atmosphere; crude greens all over .- Eva Gonzales. The Box. Mediocre imitation of Manet .-\* \* Manet. Zola. Parts magnificent, the head, the hands, the still-life which rather dominate the face. His blacks are always rather opaque (p. 1519) .- \* \*. Manet. Olympia (p. 1519) .- Manet. The Balcony. There is in him beside the impressionist, who is trying to find himself, a dexterous and brilliant wielder of the brush. It is perhaps his strongest point : these heads and hands are marvellous in execution, -Cézanne. L'Estaque. Heavy painting which employs the impressionist palette, without achieving the effects of light and air for which it was designed.-Renoir. The Swing. The violet shadows turn sometimes towards a tone rather vinous that fatigues the eye. - Caillebotte. Planeing the floor : an example of the talent of the donor of the principal impressionist pictures in this room. There is nothing new in it however, except the subject and the angle from which it is viewed. - Renoir. Landscape. Very true effect of sun on grass .- Degas. A cafe in the Boulevard Montmartre. Amusing usual; but his drawing is often keener .-Renoir. Bazille, the painter .- Renoir. Girl with a rose. It is Renoir's music played on an instrument out of tune .- Sisley. Saint-Mammes.-Bazille. The pink dress. Another fruitless effort to give the effect of open air. The sunshine on the village is happily given : but the foreground figure is not in the air.-Renoir. Banville.-Pretty pastel. -Pisarro. The red Roofs. - \* \*. Renoir. The Moulin de la Galette. The painter's masterpiece, and one of the big achievements of Impressionism. (p. 15110) .- Monet. Rouen Cathedral. The interest of his series of this Cathedral has been much reduced by n t keeping the pictures together .-Renoir. Mme Charpentier. Painting can go no further in rendering the impalpable play of light, atmosphere, and flesh .- Plsarro : Wheelbarrow : sometines his analysis results in leathery colour. - Renoir. Girls at the Piano. Metallic colour, and streaky touch. One generally can breathe better in his pictures .- Renoir. Gabrielle, with a rose. It is hard luck on this fine painter to show his weaknesses like this. Slack drawing and discordant colour .- Renoir. The Seine at Champrosay. Harmony in green and blue .- \* \* Claude Monet. In the Garden. The starting point of a painter, who was out to find the sun (p.15110). - Monet. Regatta at Argenteuil. Such a sketch is sufficient to place Monet at the head of the school .- Cl. Monet. His own head.-Cezanne. Courtyard at Anvers. He has an exaggerated indifference to both subject and effect. Why did he stop at this point? - Renoir. Mme Th. Charpentier. Painting of admirable refinement. -CI. Monet. Hoarfrost. His eye could find all the rainbow in a sheet of white.-Van Gogh. The Restaurant of the Sirène. Strident painting, which carves the harshness of the forms out of reflected light .- Caillebotte. Roofs under the snow .- Manet. Christ, mourned by angels. Transposition into his own style of a theme of the Italian Renaissance. - Manet. Mallarmé. Curious head of a bird of prey somnolent .- Manet. Mme Zola .- Renoir. Nymphs. An unkindly caricature of his own style,-Van Gogh. The Drink shop.-Caillebotte. Portrait, of M. Cordier .- Sisley. Banks of the Seine. -457. Pisarro. Under the

\*Sisley, Pisarro and Claude Monet: a very beautiful triptyque, by this glorious trinity of impressionist landscape-painters. Time has tuned to a common harmony, the exquisite freshness of Sisley, the warm colour so finely analysed of Pisarro, and the frank decision of Monet .- \* CI. Monet. The Dejeuner, Compare this with the large canvas above, "In the Garden", to see how the painter changed his method in order to solve the problem of out door effect (p. 15110) .- Pisarro. The Kitchengarden. Cl. Monet. Corner of a room .-Renoir. Woman reclining. Pretty painting which recalls Delacroix .- Sisley. A street at Louveciennes .- Sisley. A London Regatta .- Gaugin. Tahitlan Woman and the "Belle Angèle". He surrounds flat tones of rare quality with a summary outline. Reality

In the middle of the room: \*\* Rodin. Saint John the Baptist. Although it is so massive and forceful in its intense vitality, it is yet full of sensibility.—On each side of the door, in the embrasure of the window: Four busts by Rollin: The man with the Broken nose. Gustave Geoffroy, Dalou and J-P. Laurens. In them it is noticeable how Rodin seeks first of all expressive relief, rather than accuracy of imitative modelling. Character and truth of impression take priority of truth objective. He has introduced picturesque qualities into sculpture.





Fantin-Latour. — The corner of the table.

A DMIRABLE heads; unhappy arrangement; the figures are thrown without art into a corner like the remains of a meal. Some of them are illustrious. Verlaine on the left without



his book and A. Rimbaud. To the right, a very hirsute Pelletan. Sensitive work in the painting of the still-life.

# Gustave Moreau. — Orpheus.

A girlis reverently carrying the head of the poet after his dismemberment: an art of refinement: composite: withology and symbolism interwoven.

### Gustave Moreau.— Jason and Medea.

Purity of form, rhythmic attitudes; Delacroix's colour, Ingres' form: the strangeness of ancient myths, the symbolism of modern thought.





Fantin-Latour - Studio at Batignolles.

It is Manets' Studio, and he is in the middle painting the portrait of his friend Zacharie Astruc. Among the spectators onercognizes Zola. The man on the right is Claude Monet. The group in consequence is almost a manifestation of their tendencies. But Fantin-Latour's own time is not of this naturalistic school of direct expression of visual sensations. He is a penetrating portraitist, more interested in moral qualities than light effects; or, at least, his light, that of Dutch interiors is so discreed, as not to distract us from our interest in the moral qualities. Despite the opposition of the painter and the painted, the picture is an admirable document.

### Baudry. - Frotune and the Child.

This painter knowledgeable and fine was the accepted decorator of the Second Empire: he knew how to adapt the radiance of XV the century Venice to the Renaissance style of architecture which was then the Jaskion. We observe how Pitian's tamous Sacred Love and Profanc Love has been assimilated by Baudry and brilliantly united with the types and mode of 1860.





Puvis de Chavannes. — Sainte Genevieve revictualling Paris.

(Sketch for the Pantheon Decoration.)

A DECORATOR like Puvis de Chavannes cannot be known in a picture gallery, unless at least he has actually decorated the building itself, as Puvis has done at Lyons, Marseilles and Amiens. This sketch shows us how he established his composition, fixing the airy and luminous key of colour, and the stability of the drawing in its line pattern, and the pale masses of the architecture. The truth of movement of the crowd gives life to the geometrical pattern of the design.



### Degas. - The Exchange.

EGAS is one of the keenest observers in the history of painting. He discloses to us aspects of reality, and especially of humanity, that combel us to see for ever after with his eves. He wanders contentedly in places where other painters see nothing to interest them. Thus he has brought brokers into art as he has dancers and horses. He never went to the bucolic world for subjects. He prefers the most artificial milieux of modern society. His drawing in incomparable in its power of suggesting a type. a character. He makes us overhear the words of a conversation by the curve of a nose, the closing of an eyelid, by muddy complexion, by a top hat needing brushing, by the curve of a back. One knows the success his pitiless observation has had in contemporary art. In Ingres refinement of nervous drawing went rather towards purity of form, in Degas it is applied to expression of character, to the unveiling of what is hidden, ugliness either physical or moral.



Manet. - Olympia. Signed, dated 1865.

This picture, which caused a scandal when exhibited, represents one of the tendances of modern naturalism after Courbet. Courbet was linked to the traditional schools, particularly the Spanish



and Bolognese. Manet—and after himthe Impressionists—wanted to create a new manner of seein yan painting. The principle of their innovation is the substitution of sensations of light for sensor tolume. The painter juxtaposes touches and itess concerned with trivuse loget modelling by delicat transitions. The body and legs are magnificent iteralismanship. Yet there is in such a method certain depressed humour, which talks in with the modern spirit, but which proves that the painted had not attained what he sought. The head ha faited.

### Manet. - Portrait of Zola.

The painter and writer fighting against the sam mutually supported each other. Zola's pen worke, for Manet, and Manet's brush for Zola. This is, line bit of painting. Details like the head, and this till like are of rare quality. As always in Mane, the darks are untransparent. The japanese prin and photograph of the Olympia are introduced to recall their common asthetic point of view.



# Renoir. The Moulin de la Galette

THIS picture is one of the happiest " toursde-force" of the Impressionist school. Couples dancing in and out of the shadows : the sunlight striking here and there through the roof of trees in spots which dance like flames acro's the unreal torms. That is what the dazzledeve perceives. Painting had always avoided such indefinable effects: Impressionist technique was created to grapple with them.



### Cl. Monet. Women in garden.

M ONET had not discovered when he painted this picture, that form loses its soulptural solidity when the eve is dazzled by sunlight. Instead of painting light floating in air, Monet still curves his objects in space. Painting had not vet seized the impression that the everceives from things on which it is not, focusaed, it had not yet fixed pure sensation.

### Cl. Monet. - Dejeuner.

The eye is dazzled by the sunlight that strikes upon the gravel and geranisms in the middle distance, and only sees indistinctly the tables in the foreground, envelopped in transparent shadow, the real subject of the picture. Not one of the objects—white cloth, fruit, basket, table, child sitting on the ground—has its material, or local colour. They are all coloured by reflection or contrast, an indefinable colour in which are to be found all the prismatic colours of the rainbow. Impressionism has transferred, painting from reality to appearance.



### CHAUCHARD COLLECTION

This collection as a whole is perhaps not as interesting as the Thomy-Thiéry collection; but it contains famous work by Millet, Meissonier.

Follow the gallery round to the left .- 245, Diaz. Jean de Paris. Autumn gold against a sad sky .- 51. Diaz. Nymph and Love .-114. Rousseau. The Pool; rare colour, admirable composition; there is immense sense of space in this little canvas .- 63. Fromentin. Fantasia. Bright groups of horses, and a great open sky,-43. Diaz. The Road,-40. Diaz. The Well.-Diaz. The Forest of Fontainebleau. A fundamental subject for the painters of 1830,-117, Troyon. The Bull.-59. Dupre. Setting Sun .- 53. Diaz. The Carress of Love .- 24. Corot. Dance of shepherdesses. -36. Decamps. The Orange-Seller\_112. Rousseau. Road in the Forest, the dark sky relieves the colour .-40. Delacroix. Puma. - 38. Decamps. Christ before Pilate. He rarely painted anything so dramatic. He makes us think, as he himself is thinking, of Rembrandt and Dürer. -113. Rousseau. The Cart. Compact green. Extreme variety in his effects.-68. Isabey. Leaving church; a Liliputian Rubens,-11. Corot. Morning. Silver mist .- 71. Charles Jacque. The little Shepherdess. -28. Daubigny. The Seine at Bezons, rather dry.—119. Troyon. Going to market.—66. Isabey. The Queen's luncheon.—69. The Royal Marriage, charming illustration for a fairy story .- \*3. Corot. The Cart. There is mist in all his colour, even when he is painting bright sunlight. - 107. Rousseau. The Forest of Isle d'Adam. The painter rivals in minuteness the actual undergrowth of the forest itself .- 58. Dupre. The Road to the farm, ardent and fat .- 15. Corot. Under the willow trees.—123. Troyon. Dogs.—14. Corot. The shepherd by the pond .- 61, Dupre. The Pool .- 132. Troyon. The white cow, well sculptured by light in space.—2. Corot. The Fisherman.—29. Daubigny. The Turkey-Girl.—39. Delacroix. Tiger Hunt. Fine contortions and strident colour .- 21. Corot The Marsh by the Square Tower .- 32. Daubigny. The Valley of the Arques. - 56. Dupre. The Oak Pool, painted with rich quality, but a little thick and heavy .- 16. Corot. The Ford; a fine motive already treated by Claude .- 118. Troyon. Cows drinking at m pool.-55. Diaz. Sorcery.-Troyon. Pasture-

Go into the little rooms, beginning with the

end one: 5. Corot. The willow trees. Every painter has his favourite tree; Corot, willows, Rousseau, oaks; Daubigny, poplars. -37. Decamps. The Court vard, stones and walls,-127. Troyon. The white cow.-8. Corot. Nymphs dancing .- 74. 93. Meissonier. Dragoon, The Reader .- o. Corot. Goath rd in the Hes Borromées; Corot loved putting a flute-player into his pictures of twilight .- 20. Corot. The Glade .- 77.98. Meissonier. The man in white reading. Dragoon .- 26. Corot. Souvenir of the Landes. - 99. Millet. Winnowing. Powerful and rude. In the Thomy-Thierry Collection there is a reduction of it. - 126. Troyon. brown cow. III. Rousseau. The Pool with the oak tree .- 70 Ch. Jacque. Sheep at pasture .- 103, Millet. The Woman at the Well, pastel, the courtyard of the house at Grévile in which Millet was born .- 110. Rousseau. The Foot bridge. - 25 Corot Gathering wood. - \* \* 104. Millet. Shepherdess (p. 152).-\*100. Millet. The little shepherdess. - 10, 10,-Corot. The Road. Souvenir of Ville d'Avray .- \* 101. Millet. Knitting, admirable in tone; m fine blue. \*7. Corot. Love disarmed. Between the windows; 65. Isabey. The Duke of Alba.

In the middle: a case containing bronzes by Barve.

On the panel opposite, among the Diaz. Troyon, Corot and Meissonier, \* 103. Millet. The Spinner (p. 154) .- \* 105. Millet. The sheepfold; admirable night effect. In the next room: Two very fine pictures of the forest by Diaz .- \* \* 102. Millet. The An gelus (p. 153).-Corot. The Pond at Ville d'Avray. One of his favourite themes. The next room is mostly devoted to Meissonier. In the midst of landscapes by Diaz, Dupré, Corot, Rousseau, are placed small pictures by Meissonier, sketches, and lastly, \* \*87. Meissonier. 1814 (p. 154). In the last room: 62. Fromentin. - 64. Henner. The Reader, -67. Isabey. Imprisonment; what frenzied excitementl-Pictures by Ziem, Meissonier, Ch. Jacque -- 30 Daubigny. Washerwomen, at sunset. Diaz, Troyon and—27. Corot. The Mill of St.Ni-cholas-lès-Arras. One of his last works.



# The Angelus.

1858-1859. ILLET'S most bobular picture, though not the best painted. Yet if the colour has not the rare qualities of some of his work the composition is extremely affecting. Towards the close of the day's work, across the silent spaces of the fields. steals the sound of the distant bell. The two humble labourers straighten their aching backs, join their hands, and repeat the simple prayer they learnt as children. A thrill of religious emotion, born partly of the beauty of the hour, fills their thoughts and take their minds, in a brief respite, from the

patton of grinding toil. In this contact of the highest human sentiment and the humblest of human creatures, lies the poetry of this masterpiece. (Phot, Hachette.)

### 104.—J.-F. Millet.—The Shepherdess.

MILLET, who clothed his peasants in a certain melancholy charm, densed them,

a rule, all beauty. Here, however, without making her in any way conscious of her attractions. he has made his little shebherdess very charming. His figures belong absolutely to their setting; they never get outside their surroundings to observe or reflect upon them. They are but the conscious centres of the countryside, of the great organism of which they make part. The flock, too, springs from the soil! Millet's men and beasts have a simplicity that belongs to eternal nature. And he has intused this every-day pastoral with a beauty of lighting that gives the essence of the tamiliar poetry of declining daylight. Ha-



#### A GUIDE TO THE LOUVRE.





### 87.—Meissonier.—1814.

Painted in 1865.

DRECISE to the point of hardness, he has reconstructed through sheer intelligence some of the great events of history. In "1814" the Emperor still possessed of the will and the genius to conquer, his eves fixed, his features hard drawn, his face as it carved in vellow marble, trails behind him a leaden-tooted army, and a staff exhausted, indignant, hopeless, somnolent. In "1807," now at New York, this same army is seen flinging itself upon the enemy under the imperial eve. (Phot. Hachette.)

### 103.—J. F. Millet,—Spinning.

About 1867.

N Auvergnat peasant whom he must A have seen when on wisit to Vichy. The picture is very characteristic: a certain round. ness of the forms and a slight lack of cristness show it to be done from memory. The paint is thick, and a little muddy. Yet a more delicate surface and a daintier touch would have introduced an elegance out of keeping with his subject. The heavy handling and woolly texture agree perfectly with the slow movements of his prasants, their expressionless faces and their course clothing.

### SCHLICHTING COLLECTION

A collection recently given to the Louvre; works of the Italian Renaissance, Flemish, Dutch, and XVIIth century French Schools.

French school, Gentleman of the time of François II.-Cima da Conegliano. Virgin and Child. His fine fresh lighting makes up for his rather shaky drawing. - Sebastian del Piombo. Catherina Colonna, with the wheel of her patron saint. At the end of his life, he painted m few portraits in this style under the influence of the later Florentines like Bronzino, but no doubt they are not entirely by his own hand. - Botticelli, Virgin and Child .- Mabuse (attr. to). Charles V, when young.-Engelorechts. The martyrdom of St. John. In the disconnected style, which is so very unpleasant, of the last of the Dutchmen, before the influence of Romanism. - Da Vinci (school of). Virgin and Child. A lot of details stolen from Leonardo da Vinci, put together anyhow.-French school. Portrait, of the XVIth century .- G. Bellini. Trissino, the Poet. There is a replica at the Museum of Vicenza. - Titian. Vincenzo Capello. In his stormy manner, his last. - Glovanni Bellini. The Virgin with the Donor, feeble.—Tiepolo. Apollo and Daphne; he has often more go.—Veronese. Portrait of a blond woman dressed in blue. -\* \*Sodoma. Love and Chastity; or is it not rather Charity? It may be compared with the Frescoes of Monte-Oliveto; the grotesques on the frame recall another Sienese. Balthazar Peruzzi (p. 157).-Ghirlandaio. Portrait; it is his regular vermilion. -Tiepolo. Allegory; light; a livelier and lighter Veronese. -Tintoret (attr. to). A lady at her tollet; very attractive painting. - Maës (attr. to), Bathing, Dutch picture of a modern naturalisme attribution difficult. -Van Dyck. Portrait. - \* Rubens. Ixion. Embraces a sham Juno, while the real one slips away laughing. Ruben's mythology is all here in these full forms of pearly flesh (p. 157).-Van Dyck. The painter and his master Rubens in the same frame, by whom?-Th. de Keyser. Portrait of a good young man by an honest painter.-Fragonard. A dream of love.-Challes. Love. -Boucher. The Odalisque; this figure is

always coming off the end of his brush .-Pruahon. Zephyr. Delicious sketch of a figure that dances light as a flame, pale, and full of grace as a marble by Praxiteles .-Boucher. Mme de Pompadour, fine sketch. -Challes. Bacchus. -Flemish school of the XVIIth century .- Portrait. The frigid painting of Rubens in his youth applied to a Spanish type. - Leyster. Gay Company. Hals on a small scale. - Murilio. The Virgin between St. Dominic and St. Catherine. -Van der Helst. The Reepmaker family. Signed: dated 1669. Dutch sobriety on a large scale is often rather heavy .- Gr. bber. Tatooing. Curious painting and not very pleasant. - Rubens. Woman's profile. Is not she to be seen in one of his pictures of the Garden of Love (in the Prado) and in a drawing in the Louvre ?-Goltzius (attr. to). Jupiter and Antiope; by a Romanizer .-Fr. Hals. A Painter, with a tulip. Signed, dated 1610. His dash is easily recognizable: but he has bungled the foreshortening of the arm. - Murillo. St. John. - Boucher. Mmede Pomp dour ; a mediocre pastel.-fragonard. Child's head. - Fragonard. The Nest, lively painting.-Nattler. Woman's figure. -F. Bol. The painter and his wife. This pupil of Rembrandt recalls his master only in the heaviness of the gestures .- Verspronck. Portrait : fine painting. - Villaviciencio. Eating mussels: a Murillo subject. -Greuze. Innocence, led by love and followed by repentance. Half-way between Fragonard and David .- Lepicie. A child .-Danloux (attr. to). A girl.-Greuze, Gabriel the architect.—Natier. The Duc of Chaulnes as Hercules, fat and made up like Omphale. - Lawrence. Water-colour -Drouais. Princesse de Conde.-Girodet. Endymion. Sketch for the big picture in the Salle Henri II. - Near the door: Jean Matsys. Judith, by a painter who through sheer nalveté sometimes manages to reconcile the ambitious Italian grand style with the dry conscientious application of a Fleming.

### ARCONATI-VISCONTI COLLECTION

A Mong the multiple objects of the Renaissance and the French and Italian Middle Ages, the collection possesses a certain number of fine Renaissance pictures.

Mainardi. A young man, here is the fing red of which his brother-in-law, Ghirlandajo, was so fond. Compare the portrait of the old man and child in the Gallery of Seven Metres .- Mainardi. Young woman; this same profile of this little fair girl with her round eyes is at Berlin .- Barthelemy Zeitblom. The Annunciation, between St. Ann and St. Anthony. Atmosphere of peace and goodwill. This Suabian master is very close to the Flemings. -\* \*Ambrogio de Predis. Bianca Maria Sforza, second wife of Maximilian I, niece of Ludovic, the Moor; by a pupil of Leonardo da Vinci. Already Leonardo's delicacy of modelling, but this pro-(p. 157). file has an edge sharp as a razor -School of Verona. The triumph of Venus; she appears in glory to her disciples, Achilles, Tristan, Lancelot, Samson, Paris, and Troilus. Theme of courtly poetry Northern influence .- Botticini. Virgin adoring the Child, a round panel, by a master who makes us think of Filippo Lippi, Botticelli and Verrochio .- Florentine school. Virgin adoring the Child. Executed under the same influences as the previous picture; derived from Filippo Lippi .- Sienese school. St. Nicholas of Bari, being charitable to the father of three girls.-Florentine school. A XVth century Anunciation in grotesque surroundings.-French school. Charles IX. Apparently by the same hand that painted the portrait of Elizabeth of Austria, his wife (XVIth century room).-The Adoration of the Magi, miniature of the XVIth century, with the golder cross-hatching of Fouquet's school -La Tour. Nicole Ricard; the pastel was held by a very careful hand .-Hathsheba is modestly taking a footbath. But very soon, in the art the Renaissance, Bathsheba, like Diana, strips for a proper bath. -French school. Louis de Saint-Gelais. -Lagneau-Acarie, member of the council of the Seize de la Ligue. These drawings of the beginning of the XVIIth century have great intensity of life, although the artist's only quality is complete submission to the model before him.-French school. Nicolas de Neufville, head of the style of Henry III .-Jacobus Claessens. The woman with the pink. Signed. A Dutch master already under Italian influence, like the "Master of the demifigures." Already we see the Dutch habit ot putting in the coat of arms. - Spanish school. A lady in prayer. The costume is Spanish. but the manner reminds one of the Clouet -Luini. Virgin and Child with an angel. Observe what a lot this pupil of da Vinci owes to the picture of the "Virgin of the Rocks."

### ISAAC DE CAMONDO COLLECTION

An admirable selection of pictures, representative of the impressionist school, from Delacroix and Manet, down to Monet and Cézanne. Degas is not an impressionist of light effects, but he is an Impressionist in line.

### FIRST SALLE

158. Degas. Washerwomen. The woman yawning is so well observed that we yawn in sympathy.—184. Monet. Rouen Cathedral, mauve and blue.—171. Dela croix. Horses, fighting with the furyand the contorsions of hippogryphs.—154. Cezanne. A blue vase with flowers, rare choice of colour and rough execution.—157. Corot. The studio, such charm and such simplicity; his art lies above all in the exact relation of the va-



Ant. Bazzi, called Sodoma.

Love and Chastity.



An obscure allegory: the woman on the right appears to be Charity. Attributed to Sodoma

on account of affinities of style with the frescors executed by him in his youth at Monte Oliveto, near Siena. One recognizes his soft, weak forms and the indolence of the attitudes.

# 5. - Ambrogio de Predis. - Bianca Maria Sforza, second wife of Emperor Maximilian I.

THIS niece of Ludovic the Moor was married to the Emperor in 1493. The present portrait was painted possibly at the time of the betrothal; in the background orange leaves.

# P.-P. Rubens. Ixion deceived by Juno.

TXION is embracing cloud made in thshape of the goddess, who slips away laughing, behind the drapery held up by Cunning, with the fox-skin. Jupiter, meditation. bunish him for his bresumption. Effects dear to Rubens: man's body. muscular and full-blooded, contrasted with the pale and pearly tints of = woman's. Painted in his first manner, between 1615 and 1620.





173.—Ed. Manet. The Fife.

THE interplay of frankly opposed patches is substituted for "modelling" in the classical sense. The black jacket, red breeches and white straps played into his hands.



187.—Claude Monet. Rouen Cathedral.

To Monet everything is merely a surface to receive and reflect light. It is painting's extreme effort to equal light by transposing its gradations into terms of colour.



1872. Subject, attitudes, placing of the scene upon the canvas, all are original. Draughts. man of gesture and movement, he has the accent and the acuteness of vision of a primitive; yet the last thing one could call him is nait. Malice is rather the whetstone upon which his "sincerity" of observation is sharpened.



and pale gold (p. 158).—163. Degas. The dancing class. The observation is acute and the drawing incisive. This Apollo who is leading this choir of the Muses exhales the dust of the wings of the theatre .- 179. Monet. A cart. Snow effect, previous to his method of painting with broken colour .-\* 173. Manet. The Fife. One of his best pictures. This blue black and low toned lake are of rare effect, mordant and, as it were, aggressive (b. 158) .- 161. Degas. Absinthe. This is not a picture inculcating temperance, but the portrait of his friend Desboutins, the engraver; the landscape of table tops is something new .- 194. Pisarro. Hoar frost .- Jongkind. The Mill, Water-colour. - 204, Sisley. Snow at Veneux-Nadon. - 182. Monet. The Seine at Vétheuil.-205. Sisley. Spring.-188. Monet. Giverny .- 192. Monet. The Houses af Parliament, London. In London he has found the struggle between the sun and the fog dear to Turner .- 202 Sisley. At the Edge of the wood .- 206. Sisley. Moret. The most charming of the Impressionists .-Jongkind. Boats on the Scheldt. Watercolour .- 183. Monet. The Seine at Port-Villier .- 181. Monet. Argenteuil; painted in his youth; he is still close to Boudin .-180. Monet. Regatta at Argenteuil; fine improvisation; but the colour is going .- 172. Manet. Lola de Valence. Intense blacks and delicate rose. He must have been looking at Gova. -Sisley. Flood at Port-Marly: Corot again .- 200, Jongkind and his Holland.

#### SECOND SALLE

166. Degas. At the Races; the placing of the seene on the canvas is very unexpected; the frame cuts across gaps and figures.

197. Renoir. Young woman sitting down-On a screen: pastets by Degas: a Toulouse-Lautrec, harsh and cut up; water-colours by Jongkind, black and fresh; a Corot, girl at her toilet; two pictures of water-lilies by Monet, rather discordant; and an important still-life by Cezanne,

red apples against white linen, heavy handed painting which has created a new school of imitators.—On the next screen; Two delightful paintings of races by Degas; gentlemen riders and amusing silhouettes of thoroughbreds with legs like wading birds.—Degas. A pastel. A woman at her toilet.—Daumiter. The Print collectors.—Degas. The Chiropodist. This little picture is a "tour de force" in its unusual point of view, and the exactness of observation through which it makes attractive a scene which has nothing picturesque in it in the ordinary sense of the word.—Barye. Tiger.

#### THIRD SALLE

153. Cézanne. The card-players. One may notice in it one of Cézane's characteristics, noticeable also in El Greco, which is to treat colour for itself as colour, and not as the expression of light and local tint,-186. Monet. Rouen Cathedral, azure and rose. -201. Sisley. Flood .- Women in their bath and dancers by Degas .- 151. Cézanne. La Maison du Pendu. One of his few landscape which have completely come off. He uses the Impressionist palette but solidifies the light. -280-281. Manet. Studies of women; pastels; faces treated like flowers .-175. Manet. White Peonies : in his sharp key.—Cézanne. Dahlias. He materializes light.—Degas. Rehearsal for Ballet.— Sisley. Snow at Louveciennes. - \* \* 160. Degas. The dancing class. This picture is a little marvel (p. 158).-195. Puvis de Chavannes. Girls by the sea. -217. Degas. The dancers with the bouquet, This draughtsman of gesture was interested on this occasion chiefly in the fireworks of the spots of light and colour. - 308. Van Gogh. Fritillaries. There is a kind of intoxication both in the vision and the handling: he is the "romantic" of Impressionism .- 174. Manet. The plano. - 105. Monet. Rouen Cath. draf; above, the blue dies out and underneath the mouldings of the porch are gilded by the sunset.



### SCULPTURE

CCULPTURE is the most universal of all the arts, since it is the simplest. It does not require like painting an elaborate preparation of materials; it needs only a bit of stone or wood and a tool to cut them with; some earth worked with the hand is enough; the potter is already a sculptor. The simplicity of the process ensures it a life as long as that of the material of which it is made. Thus its history coincides almost with the history of civilization; fragments of baked clay, or blocks of sculptured stone are humanity's most ancient records. Sculpture has hardly more than one subject, the human figure. In most cases the application of sculpture is religious, even in modern times, for although the art has become much emancipated there remains some trace of its original purpose. The same art of statuary, which formerly gave flesh and blood to the gods, now promises immortality to human beings; giving now to men life eternal, after having humanised the gods. In the Louvre we may follow the evolution of many schools of sculpture, and even see them at their birth, as for instance Greek sculpture of the VIth century B.C., and French sculpture of the XIIIth century A.D. In each case the stages of growth are the same; starting with rigidity, they lose their stiffness, getting nearer to life until they delight to express instantaneous attitudes. The ancient earliest schools of Egypt probably began in the same manner, but Egypt stopped half way in this process of development and remained set in forms of architectonic symmetry; whereas the arts of Greece, of the Middle Ages and of modern times, the art of Europe in short, not only followed the human body in all its attitudes of repose or violence, but even went beyond them.

Sculpture is even less than painting an art of Museums. It is meant for out of doors or as a decoration to buildings. Consequently all that we see in Museums is seen out of its intended place. Indeed the richest collections are only a number of fragments housed under one roof, never really homo-

geneous as a collection however carefully and well arranged.

Egypt is represented in the Louvre without any serious gaps; and Ancient Asia, Chaldaea, can be seen better here than in any other museum. Of Greek sculpture there is a mass of original work with a few outstanding masterpieces. To fill the gaps one must visit the Salle du Manège, where may be seen reproductions of the most famous pieces of Greek sculptures.

Similarly for the sculpture of the Middle Ages, only a very incomplete idea of its range and power can be got in the Louvre. Yet even if one cannot visit the originals scattered all over France, gaps may be filled by merely going to the Comparative Museum of Sculpture at the Trocadéro,

where casts of many especially fine pieces are on view.

Finally, as to recent sculpture, we must not be content with the Louvre, rich as it is, but should remember that many statues are still in their original positions in the parks, many tombs in their places, and effigies of great men in the public squares.

### ANTIQUE SCULPTURE

### GREEK AND ROMAN

Greek sculpture made its appearance in the VIth century B.C.. After three centuries rich ininvention, though always as abundantly productive, its powers of invention diminished considerably. It lasted as long as the pagan world itself; Christianity destroying it at the same time as it destroyed Paganism. Thereafter such statues as were not destroyed remained undisturbed in the ground until the time of the Renaissance. From then onwards they were eagerly disinterred, especially at Rome, where the treasures of Greek art had been assembled. Most of the antiques in the Louvre come from this source. They were restored and completed by French sculptors that they might be placed in the royal parks. Finally, in the XIXth century, exploration parties went to Greece to look for the origin of Greek statuary at the sites of the temples for which the artists of

the VIth, Vth and IVth centuries B.C. had created their masterpieces. Very rarely were any of the celebrated statues mentioned by the ancients discovered; yet it became possible to reconstruct the archaic period of Greek sculpture. Most of the archaic work is in Greek museums; it is easy to class in its chronological order by the degree of maturity of its style. But when one comes to the period in which invention is replaced by imitation and eclecticism, it is extremely difficult to give a date to work that has Rotonde XII Pallas Melpomène

no pedigree; and to this category belong most of the antique statues in the Louvre and other Museums. Archælogy reconstructs the history of ancient art from the writings of the ancients themselves. And then into this history, based upon ancient writings and not upon the works themselves, it tries to fit into their places the works which we have in our museums. The result must often be very inaccurate, but we have up to the present discovered no other method.

Before visiting the galleries it is worth while. I think, to make a short survey of this history. It will help us to find our way through the maze of work so unequal in merit, so uncertain in date, and often injured by

indiscreet restoration.

- I. Origins, and archaic period.—The origins are religious. The first statues are idols or votive images. The ancient figures of the gods were made of wood; and were called Xoana; and when stone took the place of wood the recollection of the original beam and plank persisted in the marble image. The female figures and the nude Apollos of the VIth century show the effort on the part of the artist to overcome the rigidity of the dead material the better to express the life within. During the first half of the VIth century B.C. the sculptors attained to a style still harsh and sharpedged, yet full of force or grace. The female statues of the ancient Parthenon have a tenderness and spiritual intensity which will be found again in the figures of the XIIth century on the cathedral of Chartres.
- 2. Olympia and the Parthenon: Pheldias.—In the second half of the Vth century there took place in all the schools the transformation in style which marks the transition from the "primitive" to the "modern." It consists in the management of the design as a whole and the attempt to make the form less stiff and harsh; the edges of the modelling are less abrupt and the figures less frozen. Paeonlos at Olympia, and Pheldias in the Parthenon, appear at this moment. Pheidias created types of divinity which lasted as long as Pagan antiquity: his Athene standing, and in armour, and his sitting Zeus, with nude torso. Polycletus was celebrated for his Doryphorus, a robust figure of an athlete with square muscles.
- 3. 1Vth Century. Praxiteles Scopas. Lysippus. The evolution of statuary moves in the direction of an increasingly frank naturalism. The figures of Praxiteles are so closely copied from the model that they seem to give the very softness and warmth of the flesh. He is the creator of the type of youth, carelessly leaning at ease, with supple figure and dreamy look. He was the first to model the female nude, and he created certain types very dear to antique art; Apollo, Hermes, Aphrodite. Scopas was reckoned the artist of passion and of movement; Lysippus, working in bronze rather than marble, refined upon the athletic type of Polycletus; his canon of proportion too was more elegant. His Hercules at rest was much admired and was without doubt the prototype of innumerable Hercules in our Museums. And further he was the official portraitist to Alexander, so that we may be sure that he is the originator of all the portraits of the great Macedonian. Naturalism at the end of the VIth century had made such strides that the portrait bust had become quite familiar. Thus Greek art, which, had its beginnings in the making of figures entirely out of the imagination, reached by slow degrees a faithful copy of the human figure.

#### THE SALLE GRECOUE

- 4. Hellenistic and Alexandrian Period. The period of invention is ended; and sculpture begins producing innumerable copies and imitations of the types created by the sculptors of the Vth and IVth centuries. In the groups produced by the Greco-Asiatic School of Pergamos, Rhodes, and Tralles the work shows over-emphasis, a tendency to the gigantesque and a liking for violent form and pathetic expression. The art of portraiture is also developing.
- 5. Greco-Roman Statuary.—The Romans in conquering Greece, adopted the types created by Greek sculptors for the representation of their Roman gods. They amassed at Rome everything that they could carry off from the Greek sanctuaries: and the Greek sculptors worked for their conquerors. Yet Roman costume introduced certain modifications into the types of Greek sculpture, and the taste of the ancient Etruscans for portraiture affecting the Romans the production of busts became extremely active. Official busts of Emperors were repeated by hundreds; many of them have survived, so that no heads are better known to us than those of these men of the first centuries of our era. The last manifestations of Pagan sculpture were the decorations of sarcophagi with bas-relief; this custom survived Paganism and the earliest works of Christian art are also bas-reliefs on sarcophagi.

The Louvre possesses in the Salle du Manège a collection of casts after the most famous antique statues in other Museums. It is worth entering this gallery the better to grasp the principal types of Greek statuary to which the original works in the collection of the Louvre are affiliated.

To visit the collection in chronological order, begin with:

### THE SALLE GRECQUE (XII)

This room contains all the Greek sculpture possessed by the Louvre which belongs to VIth and Vth centuries up to the time of Pheidias. In the centre; the Hera of Samos, a figure of the VIth century in which one can still feel the cylindrical form of the pillar out of which the sculptor tried to make a living body. Very painstaking in the chiselling of the drapery; ignorance of internal construction; the block is not penetrated with life.

Around: three Apollos, archaic, of an athletic type often reproduced in the VIth century; a type very close to the Egyptian statues. The thorax and the legs are already strongly constructed; but the abdomen and the hips are very insufficiently studied by the sculptor.—See also in the gallery of antique bronzes, the Apollo called "of Piombino." so clear cut and full of life.—Near the Hera, in front of the window, an archaic statuette in the form of a Xoanon; one can see in this marble the persistence of the forms that belong to wood-carving.—In a small glass case, an archaic head of Apollo with traces of colour; precious work in the curls of the hair and the beard.—In meigh-

bouring Apollo, in stone, covered with red (second quarter of Vth century), the modelling is already supple and soft, though the edges of the planes have still a certain archaic harshness; facing, the head of a woman, which presents the same characteristics; it is the moment when the "primitive" style is losing its tightness. This style corresponds to the description of the work of the sculptor Kalamis by the ancient writers .- Head of Athene (Isle of Ægina) .- On theea stern wall: three bas-reliefs from the island of Thasos: on each side, in a niche, Apollo and Hermes, accompanied by four Nymphs and Charities. Vivacity of attitude, despite a certain dryness in the contour (first half of

Vth century).—The adoration of the flower, a funeral bas-relief of two girls, graceful and ingenuous; Ionian work of the first half of the Vth century.—Above. Funeral Stele of Philis, daughter of Cleomedes. (Island of Thasos.)

In the embrasures of the window, Funeral Steles, the Living visiting the Dead; quiet conversation pieces, of which one will find the equivalent in painting on the sides of the tombs; fragment of a funeral monument: a

the equivalent in painting on the sides of the tombs; fragment of a funeral monument: a seated woman. - A glass case with small sculptures. -On the west wall, \* \* fragment of the frieze of the Parthenon (second half of the Vth century); bas-relief executed under the direction of Pheidias. This frieze represented the procession of the Panathenaic festival. Athenian girls carrying to the goddess a veil that they have embroidered. The fragment in the Louvre shows us a group of girls led by priests. Observe the quiet rhythm of their walk. The sculptor is absolute master of the forms of life, but the movement is made to obey a noble and graceful cadence. On each side two small heads detached from the same frieze (See p. 167) .- Above, two Metopes from the Temple at Olympia: Hercules taming the bull of Crete, and Hercules presenting to Athene one of the birds from Lake Stymphalus; sculptures a few years anterior to those of the Parthenon; a robustness and simplicity still a little stiff, which is characteristic of the Dorian style. Modelling by large masses, without preciosity of detail; suppleness and liveliness of the Ionian style.

On the North wall: A Metope of the Parthenon, a Centaur carryingod a young Lapith woman, high relief from Pheidias' studio. In these Metopes we have movement and vi lence enclosed in the rigid geometrical form of the entablature.—An Athene that reproduces the type of the goddess created by Pheidias.—In the window, an idol in the form of a Xoanon.—On each side: Apollo. head attributed to the sculptor Myron (middle of the Vth century),—A colossal torso of a Hero; perhaps Alexander or the River Inopos at Delos; a magnificent work of the IVth century.

### (XIII) ROTONDE DE MARS

Before going to the Venus of Milo, come backto the Rotonde de Mars (XIII).

In the middle, \* the Borghese Mars, formerly called Achilles (see p. 168). - Base of the Borghese Tripod, or Altar of the Twelve Gods, of which the bas-reliefs are of a style that copied the archaic. - Several other figures exhibited here, are of this style, imitating the archaic, which was very much in fashion in the second century of our era. An Attic bas-relief, Hermes, Eurydice and Orpheus, of the IVth century, admirable in style. The calm nobility of attitude does not destroy the pathos of the event .- Greek Apollo transformed by the Romans into Bonus Eventus .-The Greek gods underwent many transformations in ancient Rome, and again during the Renaissance.

Cross the Salle Greeque again and follow the dark passage, at the end of which one sees the form of the Venus of Milo standing out white.

One enters the corridor of Pan, then the Salle du Sarcophage de Médie (the sarcophagus is no longer there); to the right, a little figure of Euripides; between two Venus, of the type of the Venus of the Capitol, one en-

ters the Salle de l'Hermaphrodite de Velletrl, which is to the left, as is also a young Satyr of Praxiteles' type, while to the right is a colossal Minerva called "the Medici torso," true to the type fixed by Pheidias. In the passage, two Venus rising from the sea, of the type of the Medici Venus, then in the Salle ou Sarcophage d'Adonis (the sarcophagus is not there) i Two heads of Stlenus, sometimes called Socrates; his contemporaries had noticed the resemblance. To the left, a young Bacchus and a Hercules, or at least an athlete crowned with vine leaves; to the right, a Divinity on m prow and a Hercules at rest. of the type of the Farnese Hercules. One goes into the next room, past four Venus, of which one at least, might have been copied from Praxiteles. In the Saile de Psyche, to the left, an Athlete holding bottle of oil, a Psyche, over-restored; to the right, a Ne mesis (?) of which the head is fine; and a dancing Satyr. At the entrance to the room at the end, the Venus of Falerone, which foretells the type of the Venus of Milo.

### SALLE DE LA VÉNUS DE MILO

In the centre, \* the Venus of Milo, and in a glass case fragments found at the same time as the statue, but which do not appear to belong to it as their execution is less refined (see page 169).

# (VIII) SALLE MELPOMÈNE

statue that comes from Rome; a statue for a theatre, perhaps for the theatre at Pompei ;made to beseen from afar and out of doors; the Gérard; allegories in honour of Napoleon.

\* Melpomene (see p. 168) is colossal | artist has imbued it with the geometrica simplicity of architecture. - Infront Mosaic executed in 1810 by Belloni after

## (IX) SALLE DE PALLAS DE VELLETRI

The central row contains works of primary interest.

A Genius at rest (?).-Bust of Alexander, it is probably the type fixed by Lysippus the official portraitist of the great Macedonian .- \* The Venus of Arles (see p. 168) and a replica of it, very inferior .- Bust of Homer, very fine. - \* \* Apollo Sauroctonos (seep. 168). - To the right, Cupid stringing the bow of Hercules, several repetitions of this same motive. This subject was treated by Lysippus. - Pallas of Velletri; reproduction in marble of an original in bronze,

which goes back to the school of Pheidias; found near Rome, at Velletri, in 1797. -On each side: A bust of Bacchus, and an Æsculapius, fragment of m statue. Polymnia, in great part modern. In the group of the Muses, the Greek sculptors always reserve for her this attitude of reverie and absorption .- On the side of the windows: Altars, busts, statuettes, of which there is a very amusing one in the last window: the Rustic Butcher.

# (X) SALLE DU HÉROS COMBATTANT

Atalanta, so-called on account of her movement; perhaps a Diana hunting.-Venus Genetrix, or the "Freius Venus," discovered in the XVIIth century; effective transparent drapery; the type goes back perhaps to Alcamines, pupil of Praxiteles.—A fine bust of young Hercules, or Theseus .- the Fighting or Borghese gladlator.—Faun, called "of Vienna," it still has some traces of red in the hair; how well he laughs; the little horns and the pointed ears recall the animal parentage.-\*\*Diana hooking her cloak, called "Diana of Gabii" (see p. 170).

On the right hand wall: Minerva bringing Peace. - Marsyas tied up, ready to be flayed alive by Apollo; a fine anatomical study which produces a painful impression .- Two glass cases with tragments of a Venus of the type of Praxiteles, and a little Hercules of the type of Lysippus. On the window side, a wounded Amazon .- A Centaur overcome by a one of Bacchus, cupids or the Borghese Centaur. - A motif for a fountain. A child .- Mercury, called Richelieu's Mercury, as it belonged to the Cardinal .- In the bassage : an Antinous as Aristœus and a Roman as Mars.

### (XI) SALLE DU TIBRE

Silenus and Bacchus called "the Faun with the Child," a famous and charming work, undoubtedly of the school of Lysippus; the child is full of movement, and is carried so lightly by the strong hands; they smile at each other; the attitude of the man is so natural and the modelling is very fine work.—On either side, a crouching Venus, or coming out of her bath; a frequent motive, very likely created by Praxiteles.—Dlena with a stag (see p. 170).—The Tiber, colossal statue; near the river god, Romulus and Remus and the she-wolf; a group which must have been a pendant to the group of the Nile which is at Rome.

These river divinities stretched out in such fine attitudes, date from the Roman Empire; they re-appeared in Art from the time of the Renaissance for the decoration of parks.—On either side, two little flute-playing Fauns, indolent and supple, a repetition of a theme of Praxiteles.—Inthe embrasure of the first window, a fragment of a torso, such line work that one thinks at times it must be from the hand of Praxiteles himself, the precious remains of the "Periboetos," so much vaunted by the ancients.—Behind the Tiber, four colossal Satyrs, forming Atlases who carry a frieze.

Pass through the Corridor de Pan, into the.

## (II) SALLE DES CARIATIDES

To the right, monumental chimnevpiece in the Renaissance style by Percier and Fontaine. - A colossal Hercules and Telephus, his son, as well as the doe that has fed the child .- In front of the window, the Borghese Hermaphrodite, revised and added to by Bernini .- The Versailles Jupiter, a colossal torso, fitted to a modern base. It is surely rather a Neptune .- On each side, two portrait statues, called, the one Demosthenes, the other Posidonius, the second is especially fine; the head intelligent, the attitude very natural and the cloak draped with grace and simplicity. In the Demosthenes the head seems certainly to be that of the Attic orator, it has been put upon a body that does not belong. -Two alabaster vases are so placed that sound is transmitted from one to the other. -Mercury, or a hero fastening his san-fale; great body, elegant, supple, alert, of the athletic type brought into fashion by Lysippus .- Personages back to back, formerly called Sophocles and Aristophanes : A lutle further on : Epicurus with Metrodorus .-

A Bacchus. - The celebrated Borghese Vase which has on it a very lively procession of Bacchanals; a very learned work of the Alexandrian period .- Bacchus, called Richelieu's Bacchus, a soft, fat figure derived from Praxiteles,-Discobolus at rest: a frequent theme in athletic statuary.-Myron's was famous among the ancients; this one is perhaps an imitation of it .- The Carvatides - attributed to Jean Goujon, that carry the tribune are very graceful and charming despite their colossal size. - One will find Jean Gouion again in the bas-relief figures which decorate the wing of the Louvre built by Pierre Lescot. - Before leaving the gallery, walk round it: To the right, -a crouching Venus. Venus with the Shell, repeated by Covzevox in a statue for Versailles; a Minerva, rather hard and dry, of Pheidias' type between two Jupiters. - \* The Child with the goose, a lively and amusing statue, Alexandrine in inspiration; another crouching Venus and, on the other side, a young Hercules with beardless face and monstrous muscles.



#### GREEK SCULPTURE

# The Hera of Samos. The Apollo of Piombino.

THE Louvre allows one to trace the development of Greek sculpture; the study of the archaic statues and of the casts of the salle du Manège and the escalier Daru shows how the hardest stone was gradually compelled to express the suppleness and movement of life. This struggle with dead matter is at the beginnings of all schools of sculpture. In the archaic sculpture here we see the process at work. (Cl. Hachette.)







Metope of Olympia.

# Frieze of the Parthenon.

THE Lower possesses only slight fragments of the decoration of the Parthenon. This portion of the frieze, with girls and serving men from the Panathenate procession, show rhythmic is its design. From time to time a figure is turned to break the monotony of the rebetition of similar altitudes.



Metope of the Parthenon.

#### SCULPTURE



#### The Venus, of Arles.

No doubt after Praxiteles. The head is of great beauty. The Statue was restored by the Sculptor Girardon directly after its discovery. He even retouched parts that were undamaged such as the breast which he thought over full. (Cl. Hachette.)

# Apollo Sauroctonos, or the Lizard-Killer.

I " this inoffensive creature a small scale representative of the terrible python? A fine young body in an indolent, supple pose. We can recognize in it Praxiteles' charm and his favourite attitude of " figure standing on one leg and supported on its elhow, making an easy sweeping curve. (Cl. Hachette.)





Melpomène.

Colossal figure, carved

for the open air.



Athene of Velletri.

Fine Roman reproduction of poriginal of the type of Phidias.



Borghese Mars.

Has the square mus.
cles of Polycletus.



The Venus of Milo.

most famous of the antiques in the Laure and one of the most beautiful which has come down to us. Discovered we to a the Island of Melos. How the arms were placed has exercised the minds of all archaeologists. Among the many antique marbles which are only sorry studio copies, the Venus of Milo shows up as an original by a master hand, for it has the surface quality of life and suggests the very warmth of the flesh. She is strong and serene. Should she be classed with the Venuses of Praxileles? She seems more trankly realistic and less precious in style. (Cl. Hachette.)



The Victory of Samothrace.

A masterpiece of certain date, for it is a Sanothrace by Demetrius Polioroctees in memory of an anal battle about 305 B.C. Although mutilated, this figure is the mos amazing expression of movement. The vigorous forward thrust of the body, the clinging drapery, bellying and flapping in the wind, isome of the greatest achievements in sculpture. By what miracle are we persuaded that this great mass is truly in the wing? I resistible in her transparent drapery, she cleaves the sea air in the prow of the ship shears the Ulue wave in two long streaks of flashing loam. (Cl. Hachotte)

#### SCULPTURE



#### Diana, of Gabii.

A charming figure, young and is like Pravileles. She is fastening her cloak; her short tunic shows her "belles jambes" built for coursing through the undergrowth. Is the motif perhaps reminiscent of an ancient rite, when they dressed the xoannin = real dress given as = feast-day votive offering? (Cl. Hachtel.)

#### Venus Genitrix, or the Frejus Venus.

When restored, an apple was put in her hand, the apple of Paris, the shepherd. She is called Genitrix after a medal on which she appears. Excellent copy of a Vth century original. The drapery is so supple that its very transparency is suggested. (Cl. Hachette.)





# Diana, the huntress. A DMRABLE im grace and movement. Huntress, with her "belles fambes," she is true sister to the Apollo Belvedere. (Cl. Hachette.)



Silenus and Bacchus.

PERHAPS after Lysippus, of the end of the IVth century. The relationship of the two laces is very clever; the legs are chiselled with extreme care. (Cl. Hachette.)

### ROMAN SCULPTURE

ROMAN Sculpture is largely a continuation of Greek sculpture, executed by Greeks who worked at Rome. Moreover the victorious Romans collected numbers of statues spoiled from the Greek provinces. The Latin gods



were assimilated to the Greek deities, the types created by Phidias and Praxiteles being accepted by the Roman religion. Still the positive element in the Roman character and the new conditions imposed upon art in so vast an Empire added fresh characteristics to Greek sculpture. The likeness, the portraitwhich idealistic Greek had shunned so long. became the key-note of Roman art. The Etruscans had already introduced it as a memorial for the dead: and official busts of the Caesars were distributed throughout the Em-And finally the bas-reliefs carved upon the monuments are entirely realistic to the point of preserving for us picture Roman Life. Indeed this power in Roman

Art of reviving the past is one of its greatest attractions. The historical interest is greater than the artistic quality.

To see it in its chronological order, we should begin by visiting the Salle

d'Auguste.

# SALLE D'AUGUSTE (Caesar Augustus)

HERE we have the history of the Empire, or at least of the imperial family, laid before our eyes. The busts, even the most mediocre, are invariably of very marked characterisation, which gain an added intensity of expression and sense of life from our knowledge of their histories.

At the end of the gallery : \* \* Augustus as a Roman orator: delicate modelling of the face and nobly designed drapery, In its Roman majesty this figure becomes symbolic (p. 176).

On each side : Children, wearing the "bulla," or sign of childhood, -and in front : A bust of Octavia, the sister of Augustus

(see p. 177).

To the right : Tiberius, in a toga, magnificent, fat and wreathed .- Livia as Ceres. It was usual at Rome to combine portraiture with divine attributes; an artistic habit which originates in the worship of the dead as divinities. In the middle : \* Bust of Agrippa, very fine (p. 176).-\* \* Roman Orator, a portrait statue, a heroic nude, for-

merly called Germanicus; admirable, signed by Cleomenes (p.176). Meccenas, colossal bust. -Bust believed to be of \* Antiochus II, king of Syria who welcomed Hannibal: a fine head anxious in expression (p. 176). -Antonia, fine head, -Nero, typical; the face of an actor and fat; his eyes turn up and his hooked nose overhangs a sneering mouth. -Messalina and Brittanicus, identification uncertain. - Caligula, in a breastplate. Head of Agrippina on a sheath .- Vitellus, fleshy .- Tiberius seated .- On the window side: Vespasian, like a skin-flint old peasant. In the passage: Roman Women, in wigs,

ugly with an ugliness that is almost always

full of character.

### SALLE DES ANTONINS

To the right : Antoninus Plus, -Two Trajans in armour, covered with symbols of his victories over the barbarians. - Hadrian, another portrait head on an idealized heroic body. - Colossal head of Lucilla, wife of Verus .- \* \* Heads of Lucius Verus, very characteristic in the treatment of the hair and beard (p. 177), and of Marcus-Aurelius.

Inthecentre : A colossal bust of Antinous. as Osiris, - Hadrian's favourite, who drowned himself in the Nile and was deified. The artists made him into an Apollo, indolent and tender .- Marcus Aurelius, a colossal statue of heroic type, seated Traian, as lawgiver.

# SALLE DE SEVÈRE (Septimius Severus)

To the left: More Luclus Verus, curled; to the right: Faustina, his mother, a figure graceful and languorous, -Busts of Commodus as a child. - In the centre: Two Romans as Mars and Venus, another example of the portrait assimilated to the Greek type. -\* \* Head of Antinous, a charming dreamy face with long eyelashes looking down (b.177). - Torso of the Emperor in armour, and bust of an unknown Roman .- Bust of \* Septimius Severus and \* Caracalla, terrifying in their expressions of sullen cruelty. How dreadfully truthful these artists dared to be! (See p. 177).

### SALLE DE LA PAIX

In the centre: Julia Mammea, mother of Alexander Severus, as Ceres; portrait head grafted on to a finely draped body.—Busts of unequal interest.—The Granite

Columns come from the Cathedral of Aix-la. Chapelle, whither Charlemagne carried them from the palace of Theodoric at Ravenna.

### SALLE DES SAISONS

Inthemiddle: \* Statue of Julian the Apostate, the Emperor, who was proclaimed Emperor at Lutetia (the old name of Paris in 360 B.C.). The work is decadent in period. In certain busts, those of Constantine, Eugenius, Honorius, one can see the Greco-Roman modelling becoming harder and losing all its

suppleness. It is already the forerunner of the Byzantine style.—Two reliefs, representing Mithras, god of the Sun, sacrificing the bull. The worship of Mithras, introduced from Persia, held sway throughout the kingdom up to the time of Chritianity.

# SALLE DE MÉCÈNE (Maecenas)

Inthecentre is a reconstruction of a Roman Altar, built about 35 B.C. in front of the temple of Neptune. The bas-relief nearest the windows is the only original in the room and represents \*Susvetaurile, or sacrifice of a pig, a sheep and a bull.—in the window

embrasures are fragments of bas-reliefs representing sacrifices, triumphs, etc. Being of official origin they all show the stamp of the Roman Republic.

On leaving, cross the Rotunda, and turn to the left.

# SALLE DES PRISONNIERS BARBARES

A Minerva, as a Roman divinity (restored, the head and arms being modern). — Figures of Barbarian Prisoners. — Fisherman "the African". — In the centre: a large Roman Mosaic, found at Vienne (Isère), representing rural scenes.







# SALLE DES ANTIQUES DU NORD D'AFRIQUE (North African Antiquities)

THE principal exhibits are inscriptions, Roman lamps, some sculpture and mosaics, the latter perhaps the most interesting things in the gallery. Note particularly Slaves preparing banquet (Carthage), and the

Triumphs of Neptune and Amphitrite (Constantine).

On either side of the Pavillon Denon run the Gallerie Mollien, and the Galerie Denon which lead to the two staircases. In these galleries are Bronzes after the antique, mostly of the XVIth and XVIIth centuries; and sarcophagi, some of great interest.

At the head of the Escalier Daru: \* The Victory of Samothrace (p. 160), and round and about the staircase casts from works discovered at Delphi by the French School of

Athens. Note especially the Auriga, or charioteer, winner of m race, and the reconstruction of the Votive Temple of Cnidus.

#### GALERIE DENON

Leaving the "Escalier Daru" behind you, the Sarcophagi on the right represent the following subjects: Diana and Endymion, a favourite theme. - Death of Meleager, has life and movement .- Daedalus and Pasiphae, note the singular approximation of the sculpture to painting .- Phaedra and Hippolytus, obviously from theatrical scenes .-Amazons fighting, fine figures .- Apollo and Marsyas. The Marsyas is also to be seen in the "Salle du héros combattant."- Prometheus, poor in execution, but curious as illustrating the history of religious beliefs .- Tritons, Nereids and Cupids; the ancients returned again and again to this theme,

Returning on the opposite side: Tritons. Sarcophagus, Strigil users.-Dionysus and Ariadne. Another favourite theme of the ancients .- The Muses: in characteristic attitudes .- Achilles among the daughters of Lycomedes; rather pompous and theatrical in style. - Garlands enriched with apisodes, -- Endymion and Silene; heads unfinished .- Cupids with garlands.

### GALERIE MOLLIEN

To the right: Centaurs, Sailors and Ne- | four seasons.-The fall of Paëthon.-The reids, a favourite subject în Alexandrian decorative art .- Medea .- Achilles and Pen- duction of a theatrical scene .- Jason and thesilea .- Bacchus, with the genii of the Medea.

Murder of Clytemnestra; no doubt a repro-

To the left on returning: The Death of Adonis a favorite Alexandrian subject .-Children, with figures representing the Seasons .- A Lion Hunt : contains a curious portrait .- Phædra and Hippolytus : another theatrical scene. - Bacchus and Ariadne: in their chariot .- Diana and Endymion and Bacchus and Ariadne. The frequency of these subjects is extraordinary.

In the centre: Three large Byzantine Mosaics from Kabr-Hiram (Phonicia); on the walls four fragments of the same mosaics with animals.

Lastly at the end of the Salle Assyrienne: Several rooms. Salles des Antiquités Asiatiques, containing important fragments of Greek Sculpture.

# SALLE PHÉNICIENNE ET CYPRIOTE (IV) (Phoenicia and Cyprus)

A NTIQUITIES from Cyprus and Syria. — Vase from Anathus (Cyprus); a Monolith 12ft. 4 ins. in diameter. — Several statues from Cyprus.

# SALLE DE MILET (Miletus, XXXVI)

A NTIQUITIES from Miletus, Heraclea and Latmus (Asia Minor); fragments from the temple of Apollo at Didymus; notably two colossal bases of columns from this temple. - Mutilated Statues from the theatre. - On the walls: friezes from the temple of Assus in Mysia, a specimen of archaic Ionian sculpture (VIth century B.C.).

# SALLE DE MAGNÉSIE (XXXVII)

TRAGMENTS from the temple of Artemis at Leucophrys of a late period. The fragments of the frieze measure nearly 234 ft. The complete frieze was over 660 ft. long. The subject is the Combat of the Greeks and Amazons. - A Vase from Pergamus ornamented with a frieze of horsemen.

At the end on the right is a small room,

luable piece in this series, the Bust of containing Iberian antiquities, found in Spain, chiefly at Osuna. But the most vain the "Salle de l'Apadana de Suse."



#### SCULPTURE

Augustus.

Roman majesty. The prince is portrayed as law giver, chief of the Senate.

# Roman sculpture.

TATIONAL character comes out in Roman sculpture. The Romans were not content merely to accept the Greek manner, but pro-joundly altered its spirit, transforming Greek idealism into Roman literalness. The Etruscans had long made # practice of funeral portraiture. Under the Empire the need of official portraits for public distribution gave great stimulus to the production of statues and busts of Emperors, members of their family and favourites.









tragic beginnings of the Empire. (Cl. Hachette.)

#### Antiochus.

A NXIOUS, pained doubtless to suit this uneasiness that the bust is recognized as being Antio-chus III of Swria, the host of Hamibal, another of Rome's varioushed enemies, (Cl. Hachettee)



Roman orator.

This very fine statue, signed with a Greek name, recalls the type of Polycletus.





#### KOMAN SCULPTURE



Antinoüs.

of the numerous efficies of Hadrian's favourte that have come down to us.

Pensive beauty in the head; an athlete's body.

Apollo with the build of Hercules. (Cl. Hachette).



Lucius Verus.

Friend and collaborator of Marcus Aurelius.

The busts of these princes are remarkable for the elaborate work in the hair and beard.
(Cl. Hachette.)



Caracalla.

BRUTALITY, cruelly, hypocrisy, a low forehead and an unirustworthy eye. These
official portraits are daringly frank.



Octavia, Sister of Augustus.

She fainted on reading the Aeneid. A bust of noble charm and freshness, and the bronze is of fine quality.



Galerie Denon.

PLANKED with admirable pagan sarcophagi. In between are fine bronzes cast in the XVII and XVIII:h centuries from the most famous ancient statues. (Cl. Hachette.)



Galerie Mollien.

OWN the floor of the gallery and me thewalls, are fine mosaics, in admirable preservation, brough from Svria. They are the more interesting as coming from between two worlds, the ancient as the Christian, and from between Asia and Europe. (Cl. Hachette.)

## SCULPTURE OF THE MIDDLE AGES, THE RENAISSANCE AND MODERN TIMES

This collection contains especially French work. It was started during the Revolution of 1793, as a storehouse for tombs removed for preservations sake from churches that were being either destroyed or desecrated. To it were added works of art removed for safety from the chateaux and

parks of the monarchy. Since then the collection has been continually enriched by acquisitions, so that the history of French sculpture may be studied here in its entirety, although certain periods particularly the Middle Ages, are very incompletely

represented.

The collection is so arranged that in working through the

galleries one sees the sculpture in its chronological order; consequently there is no need for me to give a short historical account of its development.

a short historical account of its development.

After ages of non-production,—from the end of the ancient world, that is, up to Romanesque period (XIIth century),—the art of sculpture reappeared in the decoration of churches, and thereafter continued to develop interruptedly. As the sculpture of the Middle Ages is only to be found on buildings, a museum like the Louvre can show it only fragmentarily. Really to understand its development one should first pay a visit to the comparative museum of sculpture at the Trocadero, which has a collection of important casts from the finest French buildings and monuments of the Middle Ages.

The Louvre has only precious morsels of detached work.

Sculpture of the Middle Ages and the Renaissance

Galerie Egyptienne

43
65

Archway leading to the Pont des Arts

work. But after all this gives the antiquarians all the better opportunity for exercising their sagacity.

#### SALLE XXXVIII

To see the galleries in chronological order, the visitor should begin with Salle A (XXXVIII) which contains a collection of Christian antiquities.

Its bas-reliefs, mosaics and inscriptions, of different origins—the more important come from Rome—remind us that there was a previous form of Christian art, from the IVth to the VIth century of our era, which disap-

peared and was replaced by what was an offshoot of Byzantine art. The first Christian figures were Latin in style, as is clearly shown by these bas-reliefs from sarcophagi, with figures which are Roman in face and costume.

### SALLE I

This gallery contains work of the XIIth century; the most ancient that is in the history of French art, after the long interruption of sculptureduring the early Middle Ages. The most striking characteristic of this first style is the influence of Illuminations which the sculptors often translated into stone, and the predominance of bas-relief over the round; the artists, more painstaking than skilful, compensated for their defective construction by the delicate work that they gave to the details. The plastic interest of this art lies in the effort to overcome the rigidity inherent in stone.

To the left : Capital, Catalonian school. end of the XIIth century. which comes from the ancient abbey of St. Geneviève, a Daniel of the XIth century carved on an ancient capital, and the remains of an acanthus. - Man's Head of XIIth century .- Head of Christ, in painted wood: southern romanesque.-St. Michael crushing Satan; bas-relief, very fine in style. - \* \* The Angel appearing to the shepherds; rustic in flavour, sheep-shearing, a shepherd on stilts in marshy country, on each side figures with contorted gestures and clinging garments .- Childebert, painted stone. - Virgin and Child, between the Annunciation and the Baptism of Christ, bas-reliefs taken from miniatures .- \* \* King Solomon and the Queen of Sheba; celebrated statues from Notre Dame de Corbeil; should be compared with the figures from the Royal porch at Chartres. Heads

full of expression, garments delicately chiselled, no bodies underneath (p. 184) .-Two angels bearing incense, in stone, of the XIIth century; and two columns in rose marble from the cloister of Saint-Genis-des-Fontaines .- \* \* Christ on the Cross (p. 184). Saint Geneviève, of the XIIth century; already supple and living in style; on her shoulders, an angel who is lighting, and the devil (broken) who is trying to blow out the taper she holds .- In a case: The Virgin of the Annunciation in marble, of the beginning of the KVIth century; with other Virgins in wood, stone, and fragments of sculpture.- In the centre: Two ornamental columns, from the Abbey of Coulombs; tormented ornament and capital with figures that are delicately chiselled .- Virgin, in wood, Romanesque type, derived from Byzantine art.

#### SALLE II

It contains chiefly images of the Virgin and Child, of the XIVth century At this period sculpture had mastered the forms of life. These are no longer decorative figures cut on buildings. Notice the variety of types in these works, which, however, always represent the same attitudes and the same accessories. It is by analysing certain details, such as the folds of the drapery, the types of the faces, etc., that art historians attempt to fix the date and the place of origin of these charming figures, whose origins are so uncertain.

Charles V and Queen Jeanne de Bourbon are famous statues; assuredly good likenesses; pleasantly good natured people. Sculpture had never before given such a complete impression of reality. Executed in the King's lifetime about 1375.

#### SALLE III

This gallery takes us back to the XIIIth, century; the golden age of monumental statuary.

In this narrow room are certain fragments from a church screen from Bourges, which still show traces of colour; from the screen from Notre Dame of Paris, figures in hell.

—St. Matthew writing at the dictation of the

Angel, a delicate and spiritual figure from Chartres.— A wooden statue: Angel of the XIIIth century.—Some tombs of the XIVth century, with reclining figures, their hands joined together and their eyes open.

#### SALLE IV

### THE SALLE ANDRÉ BEAUNEVEU

A very powerfull work called the Tomb of Phillippe Pot, the Seneschal of Burgundy, who died in 1494; the weeping figures, which were put formerly in the niches of the sarcophagi, have increased in size, and massive as romanesque pillars, now carry the slab on which lies the Seneschal in armour.— Around, Virgins, Burgundian in style, that is to say draped in garments full of folds which swell out over their hips in lines that are hardly

graceful.—The Tomb of Charles IV, le Bel, and Jeanne d'Evreux, or rather of their entrails which they hold in sacks.—The Tomb of Philippe VI de Valois, by André Beauneveu, characterless realism. All these tombs have been housed in the Louvre since the time of the destruction of the Churches to which they belonged.—Retable, in wood, flemish of the beginning of the XVIth century: Scenes from the Passion.

#### SALLE V

### SALLE MICHEL COLOMBE

Here one sees the change from Gothic art to the art of the Renaissance.

To the right : \* Virgin and Child, from Champagne. In type it resembles the Northern schools; compare with Memlinc's Virgins .- \* The Tomb of Roberte Legendre, and a little further that of Louis de Poncher, her husband, executed in 1823 at Tours, by Guillaume Regnault and Guillaume Chaleveau. Notice how the Renaissance is transforming the aspect of the mediaeval tomb. Great charm in the face of Roberte Legendre; how delicately the light caresses her closed eyelids. - Stone statue of the beginning of the XVIth century : St. Peter, from the Chateau de Chantelle, as also the St. Sussanah, and the group of St. Anne and the Virgin and Child, -Tomb of Pius of Savoy. Bronze. Franco-Italian school .-The battle of Actium, bas-relief from the Château of Fontainebleau (middle of the XVIth century) .- The tomb of Anne of Penthlèvre, and a very realistic study by Girolamo della Robbia, a marble statue of

Catherine of Medici for the tomb of Henri II.

— A dead Christ, attributed to Germain Pilon; it has already the graceful and athletic anatomy of the real Renaissance.—Michel Colombe. St. George, Conqueror of the Dragon; in France, the Saint is still a warrior; the border is entirely Italian.

In the centre: \* Virgin, so called of Ecouen; the beauty of the face inclines to classic regularity, the costume remains realistic. \* \* \* Virgin, so called of Olivet, of the same family as that of Ecouen, but more refined. The use of marble leads to more suppleness in the modelling (see p. 186).—Between the two virgins a bas.n of marble of the Franco-Italian school.

Before entering the next room, to the left in front of the window, look at the famous Skeleton from the Cemetery of the Innocents; it is the farewell to the Middle Ages, and the entry of the Renaissance.

### SALLE VI JEAN GOUJON

The two artists who dominate the gallery are Jean Goujon; and especially Germain Pilon, represented by important work and many fragments of work that has been scattered.

To the right : Germain Pllon. Small Bust of a Child .- B. Prieur (attr. to); Fragments of a tomb, which reveal the obsession for Michael Angelo at the end of the XVIth century.—P. Bontemps, Ch. de Maigny. He sleeps awkwardly,—Germain Pilon, Valentine Balbiani. The figure stretched upon the sarcophagus, and Death sculptured in bas-relief are equally beautiful. Few artists have been able to reconcile truth to life and nobility of style, as Germain Pilon did. -Jean Goujon. The Deposition and the four Evangelists. Bas reliefs composed like Florentine paintings; admirable science in the foreshortenings .- G. Pilon. Mater Dolorosa, painted terracotta. The same figure in marble at the Church of St. Paul and St. Louis. Admirable art, powerful in emotion and delicate in execution, -Barth : Prieur. Funeral monument to the Constable Anne de Montmorency. Elegant allegories, but cold .- Mantelpiece from the château de Villeroy, attributed to the school of G. Pilon.-Et. Le Hongre. Mausoleum; of the century after the Renaissance; and heavier in style .- G. Pilon. Tomb of Reni de Birague. One of the masterpieces of French sculpture; in its simplicity this figure is of an incomparable majesty. He is a sculptor, who knows how to bring out the beauty of the material in which he is working, whether bronze or marble.-Tomb of Philippe de Chabot; in this figure, also, French realism persists, despite the graces learnt from Italy .- Jean Goujon. Tritons and Nereids; detached from the Fountain of the Innocents, so well known for its Nereids; one recognizes his long figures and supple draperies .- In the centre: Diana with the stag, attributed by tradition to Jean Goujon and which reminds us of him by its elongated grace and by its being designed for effect from one side as if it were a basrelief. This figure decorated a fountain at the Chateau of Anet, which belonged to Diane de Poitiers .- G. Pilon. The three Graces, carrying the urn with the heart of Henrill; exquisitely graceful. Powerful as he is when working in bronze, how delicate he is when handling marble! A man of the Renaissance, he seems to belong to the XVIIIth century .- Monument of the Shrine of St. Geneviève, of the same family as the preceding, and very charming; yet it is rather colder, noble as it is .- G. Pilon is further represented by a number of fragments of sculpture and a few busts. One leaves the room with a feeling of great admiration for this

In a small room near by (VII), are some figures by P. Francheville, the author of the ancient monument of Henri IV on the Pont Neuf.—The Tomb of Jeanne Vionne.—St. Paul, stone statue of the middle of the XVth century.—Dogs in bronze from the Queen's garden at Fontainebleau.—A bust of John of Bologna, by Pietro Tacca, between two lansquenets from the Chateau

de Barrois (XVIth century).

In the centre: Renown, by Pierre Blard, group of the end of the XVIth century, which recalls Florence and the pupils of Michael Angelo.

### SALLE VIII MICHEL-ANGE

This gallery, like the two that follow, is reserved for Italian sculpture of the XIVth, XVth and XVIth centuries. It is very incompletely represented; but a few works of the first class recall the great masters of Florence.

To the right: Bust of Michael Angelo, a bronze from his workshop,—Marble medalion of Ludovic the Moor.—Bas-relief in the antique style, representing a funeral ceremony.—Equestrian statue of Robert Malaceta, a rigid cavalier on a horse of antique type.—Bust of Young Man, in bronze, Venetian in origin.—Jason or Appollo. XVIth century bronze, by an imitator of Michael-Angelo, very like Sansovino.—Above\* Bon-

venuto Cellini: the Nymph of Fontainebleau, executed for and formerly at the château of Ane; the resemblance to the Diana in marble in the neighbouring gallery is very striking; was it the Italians who taught the French artists to seek grace by elongating the forms? This style is derived from Michael Angelo.—On the right wall, in front of an admirable tapestry, one of the series of Maximitlian's hunting Scenes (see the Renaissance Gallery (p. 220), stands the bust of \* Beatrice d'Este (p. 188)-Michael Angelo himself is present in the gallery, with the two Slaves, which were intended for the Tomb of Pope Julius II. They are two marvellous examples of the variations on the human body to which the genius of Michael Angelo devoted itself; two splendid athletic figures, of which the one is straining to break his chains, while the other seems to have given up in desperation: effort

and lassitude, action and exhaustion, these are the constant themes of the Florentine master. He is here completely, in these two marbles so full of force and trembling with the breath of life (p.187).

To enter, the next gallery (IX), one has to pass underneath the magnificent coorway of the Palace Stanga of Cremona. In it one can admire tal an ornament of the end of

the XVth century.

# SALLE IX DONATELLO (see p. 187).

To the right and left of the entrance : Four Virtues, Justice, Force, Prudence and Temperance, XIIIth century marbles, which come from the Naples district, heavy winged figures, which show the difference between French Gothic sculpture of the period, so young and fresh, and the Italian sculpture which is degenerate antique.-Two figures of Apostles and Doctors of the Church of the second half of the XIVth century. The influence of the antique shows in the mediaeval figures; for their heads seem Roman and their draperies Gothic.

In the first window. A marble Madonna by Mino da Flesole amongst, the pilasters with fine arabesques, -Between the windows; Giovanna Dalmata. Fragment of the decoration of the tomb of Pope Paul II at St. Peters' at Rome, - Virgin and Child f the XIIIth century, executed at Ravenna under Byzantine influence .- In the second window: Mantegazza bas-reliefs, the style is recognizable from its modelling in facets. and its sharp contours,-Amod o. An Annonciation, the style of which closely resembles that of the contemporary painters of Ferrara.

()n the west wall: An Infant Jesus, in the

act of blessing, attributed to Desideria da tettignano. st. Christophe (p. 183), in painted wood executed under the influence of Donatello .- \* Bene dett. da Mai no. bust of Pilippo Strozzi, very subtle.-Donatello (attr. to) Virgin in high relief, painted terra cotta .- Mino da Fiseole, fragment of the decoration of the tomb of Pope Paul II at St. Peters'at Rome, - Ja v po u lla Quercia (attr. to) Virgin and child, wood painted and gilt : robust naturalism .- \*\* Francesco Laurana. Bust of your g Roman (p. 188). - Donatello (School of), Virgin and Child, called the Pazzi Madonna, painted plaster .- Pisan School, Virgin of th- Annonclation; wood, very graceful in gesture.

On the north wall,-Annonciation. The Angel Gabriel and especially the Virgin very natural and graceful. -\* Mino da Fiesole. St. John the Baptist, delightful marble, very characteristic of this spiritual master.-Virgin and Child, bas-relief in marble, with the arms of the Arfrighi family. -\* \* Agostino di Duccio. Virgin surrounded by Angels (p. 188) .- \* Donatello (attr. to), St. John the Baptist (p. 188) -\* Mino da Fiesole. Virgin and Child. (b. 188).

### SALLE X SALLE X DELLA ROBBIA

In this gallery a large number of terracottas from the della Robbia studios. The Florentines were very fond of this art, which unites form and colour. The most ancient terracottas are enamelled, white and blue: Lucca della R bbia: in Giovanni's and Andrea's work the colouring is more varied. In an art of reproduction, such as this is, facile and almost mechanical, we see rather the mannerism of the factory than the personal genius of the designer. degenerated rather, a little later.

In the centre : A group in bronze by Adrien Vries: Mercury and Psyche, end of the XVIth century, which recalls Florence, the pupils of Michael Angelo and the school of movement.



the is still subordinated to the severity of design required by architecture. The Romanesque

# The Angel appearing to the Shepherds.

THE sculptors of the XIIth century are very nait and very conscientious in their effort to reproduce the forms of life, but they are not yet capable of rendering the suppleness of the figure. They cut with the greatest care the superficial detail of costume and feature, but do not succeed in giving life to the body as a whole. In this endeavour to infuse matter with life Romanesque sculpture is one of the most interesting periods in the history of It was the moment of the rediscovery of the secret of expressing the sense of life lost from ancient times. To appreciate fully its importance one must go and look, in the Musée du Trocadéro, at the casts from the noble porches of the Komanesque churches. The figures of Solomon and the Oueen of Sheba in this room show how the search for

King Solomon.

Romanesque Virgin.



Christ on the Cross.



The Queen of Sheba.

Virgin is a transposition in sculpture of the Byzantine pictures of the stained glass-windows. The wooden Christ is an aggrandizement of the bronze Crucifix of the Limousine shrings.

#### SCULPTURE OF THE MIDDLE AGES





Tomb of Philippe Pot.

This pathetic monument by an unknown artist of the end of the XVth century gets great effect out of the figures of the mourners, so generally introduced into Burgundian tombs. These phantoms of darkness make a very sinister impression.

#### Charles V and Jeanne de Bourbon.

STATUES executed about 1370 for the doorway of the church of the Celestins. They are two extremely truthful portraits treated from a very good natured beasant bound of view, (Cl. Hachette,)



Michel Colombe. — St. George and the Dragon.

Charming, and without sign of Italian influence. The Knight, horse, dragon and princess are all still French. (Cl. Hachette.)





# Germain Pilon. — Tomb of René de Birague.

THIS sculptor is strong in both stone and bronze. The fine head and sweeping cloak are of a realism that is both powerful and dignissed. (Cl. Hachette.)

Jean Goujon (Attr. to). -- Fountain of Diana.

The elegant length of limb of Primaticcio and Cellini. Diana was the favourite goddess with artists of the Renaissance.





TREY have a dainty charm which already shows the way to Falconet. (Cl. Hachette.)



GENTLE, graceful, a girl of Touraine. She is like a figure by Fouquet, (Cl. Hach.)





#### ITALIAN SCULPTURE

#### Michael Angelo. The Slaves.

HESE statues, which have France since been in the XVIth century, were intended for the tomb of Julius II. with many other symbolical figures that were never executed. The revolt of the one, the desperation of the other, one body straining at its chain with tense muscles, the other faint and hopeless, are the two themes of his entire art: Revolt and Despair. Never has the rendering in marble of the outside of the body expressed so projoundly the inner life of the mind. Michael Angelo increased the sculptor's range and power of expressing pathos in marble, because of his transcendent mastery over the resources of modelling. He seems in this direction to have reached the limits of human faculty.





Salle Donatello.

OME smaller works from the school of Donatello, in marble and terra cotta, which illustrate the nervous refined Florentine style. Florentine genius finds sculpture an admirable medium for its expression. These works, so interestingly chiselled, often served as models to painters.



# Christoforo Romano. Beatrice d'Este.

Acharming little round head; a roguish expression. Very attractive in its simplicity of conception and very beautiful in workmanship. How he enjoyed translating the embroidery into marble! (Cl. Hachette.)



# Mino da Fiesole (School of).

#### Virgin and Child.

PAINTERS of the fifteenth century often worked from these bas-reliefs. It is from them that they sometimes caught their dry outline. (Cl. Hachette.)



# Laurana (Att. to). Unknown Woman.

B ELONGS to a class of feminine
heads of extreme distinction;
often a little affected in pose, yet
very attractive. They are sometimes done in enamelled terracotta and almost seem to breathe.
(Cl. Hachette.)



#### Agostino di Duccio. Virgin and Child.

This delicate sculptor of marble is distinguished from other Florentine artists of the XVth sentury through his love of long, sinuous lines. (Cl. Hachette.)



# Donatello. — St. John the Baptist.

TTRIBUTED sometimes to one of Donatello's followers. At any rate it reminds one of him by its flat modelling its spare atmost dried up look; the lace is thin and bony and the libs half open wa if the narrow chest had hardly breath enough. Donatello's art may attain to exuberance of life through violence of movement, but his figures are never vulgarly hearty and full of health (Cl. Hach.)



# Donatello (School of). Virgin and Child.

THESE bas-reliefs are often coloured. Lit by the altar canales they must have heard many a prayer before they suffered the scrutiny of art critics.

# SCULPTURE OF THE XVIIth, XVIIIth AND XIXth CENTURIES

This collection is composed as to one part—the Tombs—of monuments collected during the Revolution at the time of the secularisation or destruction of certain churches; as to the other part—the Mythological Figures—of statues taken from the Park of Versailles, their places being

Sculpture of the XVII<sup>th</sup>, XVIII<sup>th</sup> and XIX<sup>th</sup> centuries.

Salle Salle Salle Salle Barye Chaudet Rude Carpeaux Dalou Salle Salle Salle Houdon Chapu David d'Angers that Coustou

filled with copies, and of works of art from the former Royal collections.

The general trend and development of the French style during its two classic centuries is excellently shown in its sculpture, much better indeed than in its painting. First there is the Louis XIIIth style, straightforward naturalism, a little heavy

one may say that the lesson of the Renaissance has been forgotten. Under Louis XIVth, the monarchical mythology spread itself across the royal parks ; that is the rather sober, carefully adapted Olympus of Le Brun, amongst whose quiet gods and goddesses Puget seems a very noisy fellow. Under the Regency and Louis XV the figures gain life, the draperies precision, the faces expression; the academics are seeking from their marble forms nervous and agitated. Under Louis XVIth sculpture becomes calmer again, the lines more suave, until it attains the Alexandrine dullness of Canova, or the stoic grandiloquence of David; Houdon indeed is there as a corrective, seizing with unerring precision the clever faces of his contemporaries. gallery of busts is as alive as La Tour's assembly of pastels and in intensity of characterization far

surpasses them. Next the Empire: rigidity and emphasis. Then follow masters like David d'Angers and Barye, each original in style, illustrating the passion of the romantic age. In the latter half of the XIXth century the dashing naturalism of Carpeaux, and later of Dalou, contrast with the

classic purity of Guillaume and Chapu.

Salle

Puget

Salle

Coyzevox

Pavillon de l'Horloge

### SALLE COYZEVOX

Sculpture of the XVIIth century. The principal monuments are of two kinds, Tombs and Figures decorative and mythological. The Louvre collection is composed chiefly of works of art withdrawn from churches and castle grounds for safety's sake. There are two main tendencies, the naturalistic and the decorative. Coyzevox is above all a naturalist.

To the left: Warin. A Louis XIIith, severe, absolute veracity.—A series of tombs, with figures of frank naturalism, but some times heavy, by Gilles Guerin, Simon Guillain, Jacques Sarrazin; Eestatte expression of Cardinal de Berulle, by François An guier. The busts are always intensely full of life, and the character of the faces is very frankly emphasized. Colbert by Coyzevox, Le Brun by Coyzevox; Richelieu. French School of the second half of the XVIIth century; Mignard by Desjardins. But the most masterly work is that of Coyzevox: The Duchess of Burgundy as Diana, the antique Diana modernized by being given a

head which is a portrait, by having draperies which are made of satin, and by an execution, which is both picturesque and nervous. M dern life loves an antique subject, —Admir able busts; that of the \*\* transfer Conde (p. 194) is unforgettable, with his piercing look of a bird of prey.

In the centre of the room: François An guier; Funeral monument of the Dukes of Longueville, with symbols of the virtues and images of victories; Near the window: P. Francheville, slaves in bronze, remnants of the ancient monument of Henri IV on the Pont Neuf; a degenerate descendant of Michael Angelo.

#### SALLE PUGET

It is largely filled with figures and groups executed for the decoration of Versailles. The dominant note of the room is the majesty of the style of the period of Louis XIV. Puget, with his exaggerated pathos, sometimes upsets the balance and good sense of it. This descendant of Michael Angelo, with his Marseilles accent, worked in Provence, and so escaped breathing the atmosphere of Versailles.

To the left: \* Tomb of Mazarin, by Coyzevox, Tuby and Le Hongre (p. 194) : a magnificent monument, true, and as maj estic as a funeral oration. - De Theodon and Legros; decorative, mythological subjects for the park of Le Notre. - In front of the central window: Sketch in terra-cotta; Truth by Bernini, and another statue by him,-\* François Anguler : The Tomb of the Family de Thou with two figures of women praying, exquisitely graceful .-\* \*Simon Guillain : Louis XIII and Anne of Austria (p. 194) with the Dauphin; figures which formerly decorated a monument on the Pont aux Changes. Classical statuary rarely gives us this impression of reality. The royal couple are really before our eyes, eternally preserved in bronze. The

other works are by \* \* P. Puget : Alexander and Diogenes, a decorative composition, put together like a picture; a Rubens in marble (p. 195) .- In the centre : \* \* Milo de Crotona, devoured by the lions. An image of the struggles of desperation and of physical torture. The whole man is knotted with his effort from head to toe, This image of rgony must have been disturbing to the serene divinities of Versailles (p. 195).-Hercules seated, admirable rendering of force at rest.-Perseus and Andromeda; another decorative group intended as a centrepiece in the Park at Versailles; agitated and picturesque like Bernini's work .- The decorative vases by Girardin only have their real decorative effect, when placed at the corners of terraces.

#### SALLE DES COUSTOU

We now enter the XVIIIth century. Less majesty and less grace; instead, wit, gallantry, and movement.

To the left: Nic. Coustou, Julius Caesar.—Falconet. Music, and further on the well-known \* \* Woman Bathing (p. 196), so graceful with its silhouette like \* spindle.—Allegrain, Diana bathing, Venus bathing, rather uninterestingly soft.—L. O. Adam, Seb. Slodtz are facile executants, whose academic style is saved by their liveliness.—\* \* \* Mercury putting on his sandal, by Plealie (p. 196) is a masterpiece, the attitude of \* body which is checked for a moment, yet eager to depart.—Guillaume Coustou. LouisXV, Marle Leczinska as Juno crowned

by Cupid, which reminds one's mewhat of the Duchess of Burgundy by Coyzevox. The numerous busts are full of life, spirit and character,—Helvettus, by Caffieri; Coypel by Lemoine; Nicolas Coustou by Guillaume Coustou; Trudaine by Lemoine; and in bronze, the sculptor Van Cleve by Caffieri. The little groups in marble are the work delivered by artists on their reception into the Academy; their tormented style shows that sculpture even was influenced by the fussy style, we find in the furniture.—In the cemtre:

Adonis resting after the chase, by Coustou.

#### SALLE HOUDON

It is especially in his busts, in terra-cotta or marble that Houdon dominates all his contemporaries; how subtly he captured the clever faces of the great men at the end of the century!

In front of the window, to the left, are a series of heads which breathe and speak; Washington, serious and simple; Voltaire, with his malicious smile: \*Buffon, solemn and rather slow; Mirabeau, insolent in his ugliness; Malesherbes, smiling and naif; \*Abbé Aubert (p. 1977), i.vial; Rousseau, umbrageous and sensual. In glass cases, the \*Brongniart children (p.1971), with tender flesh and clear eyes; and at the end of the room Houdon's wife smiling, and his daughter Sabina. \*Diderot, in the clouds, his nose uptilted. (p.

rgg),—In the middle of the room: Houdon's \*Diana (p. 196), so light of foot, combines the grace of the XVIIIth century with classical correctness, which, every day, was becoming more and more severe.—Houdon, Morpheus.—Child playing with its feet by Monot.—The engraver Bazan, terracotta by Pajou.—Finally, \*Bouchardon, a Cupid carving his bow out of the club of Hercules (p. 196), of an elegant purity of form which was astonishing to an age, that was accustomed to have its Cupids plump.

### SALLE DE CHAUDET

The XVIIIth century ended with a wave of idealism and the cult of the antique. It is the time of Louis David's domination. But whereas painters were led to study nature by the demands of modern history, statuary was proposing to recreate Greek art.

Still certain sculptors, like Pajou, Chinard, preserve the sensuous grace of the XVIIIth century; but most of them seeking for "ideal beauty" fall into insipidity or exaggeration. Chaudet with Cupid and Phoebus and Oedipus has not escaped either of these

dangers. Cortot, with his Soldler of Marathon has a nobility which is rather theatrical. The greatest sculptor of this school was the Italian Canova, an admirable executant in marble.

#### SALLE DE RUDE

The Empire style continued during the Restoration. But the unity of the School is broken and strong personalities are beginning to assert themselves. Rude is "romantic" in inspiration, even if he remains "classic" in form.

Maindron. Velleda; like his relation Chateaubriand, wishes to enliven the classical form with a breath of romanticism .-Rude. Joan or Arc listening to the Voices; the mimicry is a little too literal .- Napoleon waking to immortality, model for a monument in bronze which is at Fixin in Burgundy. Rude unites the cult of Napoleon with the cult of the Revolution .- Mercury and the \* Neapolitan Fisherman (p. 198), works lively and young. -\* David d'Angers, in his Philopoemen (p. 198), shows himself as a pure classic .- Pradier, with his Psyche, his Niobe, his Atalanta

his three Graces and his popular \*Sappho, shows a grace which is Alexandrine. - Finally there was a movement in sculpture, which corresponds to what Delacroix attempted in painting, the endcavour to compel marble and bronze to express the pathetic by violent and tormented forms; as appears in the work of Jehan du Seigneur. Some busts : Mme (abet, the painter Louis David, and a Girl's Head by Rude : Beranger by David d'Angers; Maxime du Comp by Pradier .- Two glass-cases in front of the window: in one, Rachel, a small ivory by Barre, and Ratapoil by Daumier.

#### SALLE DE CARPEAUX

Carpeaux represents in the second half of the XIXth century the triumph of naturalism over classic idealism, the victory of "life" over "style."

\* \* Carpeaux. the Dance (p. 198), plaster model for the famous group on the Opera House. A mad swirl, figures intoxicated with movement and noise. Before Carpeaux's time painting alone had succeeded in rendering the turbulence of physical joy. It is Flemish exuberance tempered by the Paris of the Second Empire. - Busts so full of life, with such keen expressions, revive the world of the Tuileries. - \* Flora, in terra-cotta and the Fisherman with the Shell make us think of

Clodion, while the Ugolino, violent and cramped, seems to be influenced by Michael Angelo, Carpeaux ranges from force and violence to spiritual grace. Finally, in the \* \* Four Quarters of the Globe (p. 198), carrying the heavens, the model for the Observatoire fountain, he unites all his gifts of vitality and his passion for movement, with a rhythm full of grace and vivacity; the silhouette of the monument is splendid in grace of line. A glass-case of Sketches.

### SALLE GUILLAUME

In this Gallery are the classical works of the second half of the XIXth century; the idealism of the school is making concessions to the search for the real aspects of life.

by the skill with which they add purity of style to forms taken from life. Among the

Cavelier, Jouffroy, Cabet, and espe- busts, for instance, Monseigneur Darboy, cially Gullaume, compel our admiration this mixture of real and ideal is very perfectly handled.

### SALLE CHAPU

The same qualities in Chapu; which in his Joan of Arc reach a height of noble gravity, without losing charm.

## SALLE OF THE MEDALLIONS BY DAVID D'ANGERS

David d'Angers is the sculptor of the great men of the past, and he has left a very rich collection of medallions after his most famous contemporaries. Nowhere can one evoke better than here the romantic generation.

### SALLE BARYE

Barye is a powerful artist and entirely original. He has released the animal from the domination of decoration and placed it again in its real life. He makes us feel the vitality of the muscles underneath the roughest hide and in his decorative figures has recovered the nervous accent of Greek archaism.

#### SALLE DALOU

In this Gallery one may follow the double current of classic and naturalist. They fuse in the work of **Dalou**, who continued Carpeaux's manner, and in that of **Paul Dubois**, who remains more faithful to classic idealism. But his modelling seems to be less antique, than Florentine of the XVth century.





Antoine Coyzevox - Conde.

OYZEVOX'S busts are always absolutely truthful and with the fire, that flashed from his eyes when commanding on the field of battle. Is it art or nature which counts most here? The gift of real portraitists is ever to make plain the character hidden in the lineaments of nature. (Cl. Hachette.)



# Simon Guillain. Louis XIII, Louis XIV and Anne of Austria.

This group of the royal family stood, under the old regime, in the square of the Pont-au-Change. It is thorough sincere sculpture, absolutely truthful. The Dauphin, young as he is, is already royal in bearing; the King and Queen, in altitudes a little over restless, are at least more full of life than in any other effigy. One can feel their personality too, which historians have often falled to convey and novelists have always caricatured. (Cl. Hachette.)



#### Coyzevox, Tuby and Le Hongre Tomb of Mazarin.

This monument was executed for the chapet of the "College of the Four Nations," under the dome of the present Institute. The XVIIIh century monuments are a little like lunerary orations. We admire their oratorical flourish whithout quite believing in all the wirtues they describe. It is magnificent art, but the art of trappings. Still it you will take the trouble to decipher the meaning of these fine allegories you will see how appropriate they are: authority, peace, and loyalty. (Cl. Hachette.)

#### FRENCH SCULPTURE



Salle Puget.

EXCEPT for a few works, ill Toulon and Genoa, most of Puget is in this room. The proximity of some quiet figures from Versailles makes in realize how the southern turbulence of this follower of Bernini must have assonished the calm divinities of Girardon. (Cl. Hachette.)



Puget. - Diogenes and Alexander.



Puget. - Milo of Crotona.

#### SCULPTURE



#### Bouchardon. Love shaping his bow out of the club of Hercules.

sculptor. liked THIS round modelling without any facets or accidents. His Cupid, so elegant and graceful astonished his contemporaries, accustomed to them plump and round about. (Cl. Hachette.)

#### Pigalle. Mercury putting on his Sandal.

TIS attitude is of incomparable lightness. A winged ligure that for a moment poises to fly off again. (Cl. Hachette.)





Falconet. A Bather. TERY popular for its shy grace. She makes a charming spindle-shapedsilhouette, as she looks down mi her foot just feeling the water. (Cl. Hachette.)



Palou. - Psyche. THIS delicious marble has a melting sottness; it renders admirably the teel and warmth ing the ground. The beauty of the flesh. We are in Greuze's of the form takes us back to age and not Bouchardon's. the Dianas of the Renaissance. (Cl. Hachette.)



Houdon. — Diana. LEAN-LIMBED, and light of s foot she runs, hardly touch-(Cl. Hachette.)



Houdon. — Diderot.

Houdon expresses colour in his terracotta
busts as truly as any painter with his
paints; he was a great handler of clay. How
keenly Diderot listens! (Cl. Hachette.)



Pajou. — Mme du Barry.

SUBTLE, charming a little loose, yet haughty
that may become a queen. A
Fragonard in sculpture!



Houdon. — Abbé Aubert.

H OUDON's busts are as truly full of spiritual life as Latour's pastels. His touch on the clay is as light and keen as the stroke of the other's point. (Cl. Hachette.)



Houdon. — Louise Brongniard.

This incomparable modeller shows us best in his portraits of children how perfectly he could render the life and quiver of flesh.

#### SCULPTURE



David d'Angers.

Philopoemen.

Pulling out the arrow.Imitation of the Laccoon.



Rude. — Neapolitan Fisher Boy.

Sculptor of the "Chant du Départ," he loved movement and colour. The boy basks in the sun of Naples supple, indolent, and graceful as a little faun. (Cl. Hachette)



Carpeaux. — The Dance.

On the sketches for the famous group on the Opera. A monumental Clodion.



Carpeaux.

A The four Quarters of the Globe.

A NOTHER group of dancers one would say.

#### FRENCH SCULPTURE



# Barye. — Tigere devouring un alligator.

harve is one of the most original of the French School, in that he created anew the treatment of animals. Without losing the noticity and style of the attitudes fixed long ago by Egyptian art, he went deeper into the secrets of animal construction and through the vigor

of his modelling makes us feel the muscular contractions of the beasts of prey, the steely power of their loins, their horrid growling as they crush and tear their victims. He made his tool render their very fur. A new form of naturalism sprang out of this faithful imitation put at the service of strong conception. In fact he opened up a new province to sculpture. (Cl. Hachette.)



# Dubois. Florentine singer.

POPULAR; graceful enough; it is a little over-pretty; pre cious, like Florentine metal chasing. Small borrows some of the qualities of painting witness Ghiberti and Verrocchio. (Cl. Hachette.)



Barye.
Fight between a Centaur
and a Lapith.

A NIMAL sculptor's work again. Barye seems to have liked the harshness of style, and the square modelling of the archaic Greek sculptors. This geometrical modelling fits in well with the lines of architecture. Since Barye, many sculptors have altempted to recover the simplification of form of the school of Aeguna. Look also at his admirable groups for the decoration of the Lowre. (Cl. Hachette,)



Dalou.
Peasant.

A figure out of the large monument to the glory of Work. Dalou is truthful, broad and simple. He united naturalism and decoration most successfully, raising literal truth to symbolic meaning. (Cl. Hachette.)

## EGYPTIAN ANTIQUITIES

THE Egyptian antiquities occupy a gallery on the ground floor, behind the Colonnades of the Louvre, and the entrance is under the archway

from the « Place St. Germain l'Auxerrois. »

Egyptology has always held a high place amongst French archaeologists, and the Louvre is one of the museums where one can best study the art and history of Egypt, with the exception, of course, of its architecture.

The dominating influence in Egyptian Art is, as one knows, the anxiety of defeat death. The immense and almost indestructible tombs such as the pyramids and mastabas, are nothing but fortresses for the eternal protection of the dead. The embalming of the munmy, the statue which sometimes reduplicates it, the accessories with which the tomb is furnished, the very paintings on the walls, are solely directed to prolonging the existence of the human soul by preserving the body within which it dwelt. The constancy of this purpose is easy to recognise in all forms of Egyptian art, architecture, sculpture, painting and jewelry. — In a museum it is the sculpture which can pest be studied. You may see how Egyptian Sculpture comes to a hair half way between the rigidity of geometry and the suppleness of life. The forms of both men and animals are presented in certain set attitudes of an almost architectural simplification, which makes them so imposing and dignified. Hewn out of hard and indestructible substances, they remain as they were made, unchanging for eternity.

The bas-reliefs and paintings present the same characteristics. In them the complexity and diffusion of life are reduced to formulas of drastic sim-

plicity

Egyptian Art is even content on occasion to limit itself to outline only, yet such is the beauty and refinement in the long unbroken sweep of the silhouette, that we quickly cease to notice how severely conventional the method is.

Indeed, various as were its forms of expression, Egyptian Art was so curbed by its awe of tradition and its concern, before all, for symbolism and decorative effect, that it never reached the stage of complete naturalism.

The Salle Henri IV, on the ground thoor, contains objects of large size. Attheentrance stand a huge Sphinx of rose-coloured granite, corresponding with a similar figure at the other end of the gallery.

These figures of an obscure symbolism used to be placed at the entrances of tombs.

To the left: the Base of the obelisk from Luxor, which itself stands in the Place de la Concorde; it is ornemented whith sculptured figures of Baboons: Sarcophagi of wood decorated with paintings, and of stone

decorated with finely carved figures. On the side nearest the window, votive and funerary figures, isolated and in groups; types of monumental statuary, much reduced in scale, including portrait heads.

A small gallery opens off the Salle Henri IV: 11

contains several columns of the Middle

Empire finely carved.

At one end, a reconstitution of the Chamber of Ancestors from the Temple at Karnak (xviiith Dynasty) .- A very fine statue

of an official standing, and three figures of

scribes squatting.

At the end of the Salle Henri IV: A small gallery, at the foot of the staircase, contains work brought from Serapeum or the Temple of the Bull Apis, of whom there is a statue in the middle of the room. Opposite is the statue of a monstrous divinity, the god Bes.

Up the staircase, on the walls, painted Winding-Sheets, of debased period, when Egyptian art was becoming heavy and degenerate. On the landing wood coffins is shape like

Turn to the left : Five galleries containing

Egyptian Antiquities.

In the First Gallery : Sarcophagi, made to contain mummies, which they resemble in form, and painted on the inside with the pic-

ture of a mummy.

In the cases : Funerary Objects, wooden boxes, terracottas, small replicas of the mummy, which by multiplying it increase its chance of escaping destruction .- \*Four canopes (Vases with head-shaped lids) of the 2nd Theban Dynasty, in enamelled earthenware, of a fine blue which is constantly met with in Egyptian pottery. They are marked with the emblems of Rameses II and contained his entrails.

The Second Gallery : is devoted to Jewelrv. The contents of the case in the middle are marvellous: objects of refined design made with gold and enamel; ornaments of the Egyptian Queens (p. 203) .- In the other cases: Bronze animals, full of life,; Figurines (p. 203). Exquisite reductions of Egyp-

tian monumental sculpture. The Third Gallery: precious examples of

Egyptian sculpture, Horus pouring a libation (p. 204). - Tutankhamen (p. 204).

In the middle : the famous \*\* Seated Scribe (p. 204) .-- Around : admirable busts and statuettes .- On the Wall: paintings, a little dry in drawing, very characteristically Egyptian in both theme and style.

The Fourth Gallery : Vases in hard stones, granite, basalt, diorite, and various objects in glass, bone, horn, and enamel.

The Fifth Gallery : A quantity of objects not precious in themselves, but of great interest, since they show us the ordinary furniture of Ancient Egypt. Of wood, earthenware, or bronze, they make it easy for us to reconstruct life in the time of the Pharoahs. Of all the peoples of History, this the most ancient provides us with the richest sources of information about its organisation. Among these objects the most interesting are the wooden Chair with a back, inlaid with ivory, and especially a magnificent Harp.

Finally, to appreciate the depth of thought behind Egyptian Art, one must visit the Salle du Mastaba in another part of the Louvre. There will be found the Offertory Chamber of an ancient Egyptian official. The delicate bas-reliefs on its walls represent scenes of hunting and fishing, agriculture, navigation, a funeral feast, etc.; in short, human activity persists beyond the grave,

embodied in sculpture.

Around : Several statues dating from the ancient Empire : Nesa, Sepa, the Column of

the Serpent King.

The Egyptians, were so successful, in their efforts to ensure the indestructibility and permanency of all that they made, that no doubt the soil of Egypt would have preserved indefinitely all that they entrusted to it were it not for the curiosity of us moderns who disturb the mummies from their eternal sleep.

#### SCULPTURE



#### Gallery of Egyptian Sculpture.

The great sphinx in rose-coloured granite gives an idea of the monumental character of Egyptian sculpture and of how it translated the forms of life into rigid geometrical shapes. Almost all thece monuments are funerary: sarcophagi of basalt or wood and statues from tombs. In these figures we see how the Egyptian artist sums up the principal attitudes of the human form in lines graceful enough but so rigid that they suggest the immobility of architecture. One could easily tabulate the few fixed attitudes which Egyptian art has selected out of all the diverse positions of the bodies of men and animals. Underlying it all is the set determination to achieve etermity,

#### King Seti 1st and the Goddess Hathor

DAS-RELIEF in painted limestone, from the King's tomb. This conversation of king and goddess is full of grace and dignity. The relief is very low, the drawing of the contours very elegant. The colour, excellently preserved, lends a note of realism, as that despite the rigid Egyptian convention, we feel an accent and emphasis which give the sense of life. How far it takes us back in history to look upon this Pharoah of the XIXth dynasty!





#### Case of Egyptian jewelry.

THE true miracle of Egyptian art is its longevity. And even if its architecture and its scripture have suffered somewhat under the wear and tear oftime and deliberate maltreatment, its jewelry is exactly as it was four or five thousand years ago, and still flashes as it flashed upon the throat and shoulders of its queens. Of gold clotsonne enamel and cut stones, these ornaments, despite their age, have a charm and

brilliancy which kills our modern

work.

#### Case of animals.

THESE little bronze figures show us that the Egyptians in their small work departed somewhat from their rigid geometrical designing. Despite the immobility of pose, the modellin, is more supple and more pushed than in the big monumental figures. These night birds and these cats seem hardly yet awakened from their long sleep in the tomb; the little beast with its bright coat and eyes of coal knowledge.



# Horus pouring out

bronze statue of size unusual tor bronzes. The bird's head is very cleverly set upon the shoulders. The flat hips and muscular legs are fine in style. Notice the similarity of the proportions to those of Seti on the previous page. The arms with their graceful gesture carried a vase to pour a libation upon a statuette of the King which originally stood in front of the god. The date of this fine bronze has never been settled.



# Statue of Ammon protecting Tutankhamen.

OTATUE in black granite from Karnak. It was exhumed during Mariette's earliest excavations. Statues this period have great purity of form without losing the sense of life. Historians have devoted much study to the history of this King, for most of the monuments on which he left the records of his reign have been deliberately mutilated by usurpers. The recent discoveries have shown that he has been unfairly indged.



# The seated Scribe.

IMESTONE sta tue discovered by Mariette (3500 B. C.). Apparently it was customary for high officials under the Pharoahs to have placed in their tombs, funerary statues of themselves, in which they were represented as scribes listening to the dictates of their master. Several statues in this posture have been found. which differ only in some variation in the position of the legs. The legs, by the way, are the part that is least well observed. This scribe is masterpiece, memorable for the naturalness of the attitude, the attentiveness of expression, and truth to type. As always in Egyptian art, and this time more than ever, life has been imprisoned in shapes so balanced in their equilibrium that they evoke idea of eternity.



# ANTIQUITÉS ORIENTALES (Chaldea, Assyria, Persia)

THE Louvre is of all Museums the richest in monuments from ancient Asia. They cannot be catalogued as easily as those from Egypt for they belong to civilisations very distinct, widely separated by distance and by time. When we look at their products we must be careful to consider the larger divisions of their history.-I. The most ancient work (from excavations at Tello) take us back twenty-five or thirty centuries before our era into the history of Chaldea or lower Mesopotamia. - 2. The excavations of Susa take us almost as far back in the history of Elam .- 3. The monuments from Khorsabad (near Nineven) inform us about Assyria under the Sargon dynasty (VIIIth century B.C.). - 4. Persia under the Achaemenidae (Darius Xerxes, VIth century B.C.) is represented by objects from excavations made at Susa. - 5. From the Persia of the Achaemenidae we can pass to the Persia of the Sassanidae, after the interruption by Greek domination under Alexander. — 6. After Persia under Sassanidae, we have Persia under the Mussulmans. But we have been out of touch with antiquity for some These general divisions possibly do not agree exactly with the facts of history; but they will help us to find our way in the complexities There are many considerable gaps in the collection, for the soil of these countries has not preserved like the sand of Egypt all that has been buried in it, to bear witness to its former civilisations. the most famous town of all. Babylon, there is hardly anything in our museums, just as there is hardly a trace of her site near the Euphrates.

We now come to the:

### GALERIE CHALDÉO-ASSYRIENNE

On the ground floor, entered by the door opening under the archway that leads to the Place St. Germain l'Auxerrois.

The first objects, taken in their chronological order, are the nine Statues in dark green diorite in the middle of the gallery. They represent a King-Architect, \*\* Goudea, and belong between twenty-fifth and thirtieth centuries B.C. (p. 207).—Statue in stone, Assyrian archaic style (IXth century B.C.).—On the wall, bas-rellefs from Khorsabad, near Nineveh, which decorated the palace of

the Sargons (VIIIth century B.C.) (p. 207). The bas-reliefs represent kings, deities and priests. In the window embrasures, a number of bas-reliefs of very delicate execution; despite the strangeness of certain conventions there is a remarkable amount of truth of detail; Assyrian life is here described with great naturalness, its types, its costumes, its occupations.

In the four corners of the room: The famous \*\* Winged Bulls which supported the palace entrances.

# LA SALLE SUSIANE

# (Susiana, province of Ancient Persia)

It is filled with works brought from Susa, mostly from the Susa, of twenty centuries B.C., and not the more recent Susa of Darius.

In the middle is \*\* the famous Stele, called the Tables of Hammourabl, the most ancient of law-tables, written in cuneiform character (p. 208).—Among the most remarkable things, \*\* the Queen Napir-Asou (p. 208) in bronze; \*\* the Stele of Naram Sinn (p. 208) and a series of Boundary

Stones carved with bas-reliefs strange and rude.—The fragments of a Lion in enamelled earthenware, of much later date, and a delightful Lion in bronze of the Achœmenidian period, that is Persian.

On the walls of the North staircase, are hung casts of Nimrod, taken from the original bas-reliefs in the British Museum, which show us the warlike life of Assyria.

## THE SALLE CHALDÉENNE

On the first floor, objects belonging to the same series as those on the ground floor; first, \*\* fragments of the Vulture Stele, savage record of the history of Eannadou, King of Lagash (3000 B.C.). \*\* Silver vase of Entemena (fig. 209). The most ancient representation of decorative animals, which will last aslong as human artitself. — In the cases, precious objects, worked with great delicacy, libation vases, votive basreliefs, voltive staff, a number of objects of remarkable workmanship to which clings

an atmosphere of poetry due to association. In the Salle de Susiane, fragments from the palace of Darius at Sus (reconstructed in the nextroom). Two works, one especially remarkable, a \*\* hypostyle Capital (p. 270), and the wall decoration of enamelled bricks, the most ancient example of this polychrome decoration, which continued to be a very characteristic feature of Persian and Mussulmann architecture; \*\* the Lion Frieze and the \*\* Archer Frieze (p. 270).

Such fragments, and the ruins which still exist in Persia, allow us to create in imagination the magnificence of these buildings which so dazzled the ancient Greeks. Despite the differences of their various civilisations, the essential similarity of Persia, Chaldea and Assyria is very striking. To follow the development of Asian art down to modern times, through the different phases of religion, empire, revolution, we must go from the Salle de Susiana into the Gallery of Mussulman Art. There we still find enamel work and examples of all the diverse crafts and arts which depend upon the skill in using earth and fire in which the East excels.









#### Statue of Goudea.

This statue of Goudea belongs sented either sitting or standing. The hands are placed in w religious ceremonial position. On his knees a tablet with an architectural plan; which shows that he is here represented as the builder.

#### Serving men.

THERE are many conventions in these reliefs similar to the conventions of Egyptian art, yet the realism and observation does not suffer. The types of head, the attitudes of all, King, servants, common people, animals, - have un accent that convinces us of their truth. The bas-reliefs of this room and those of the British Museum, of some of which there are casts hung upon the starrcase, give us the liveliest and most varied description imaginable of Assyrian civilisation in the VIIIth century B.C.



#### Winged bull.

OLOSSAL figures decorative and religious which stood at the palace entrances. This winged bull, the Cherub, of which mention is often made in the Bible, is composed of the four elements taken from the four creatures which are the masters of creation: the head of man, the mane of the lion, the wings of the eagle, and the body of the bull. The head wears mitre with medouble row of horns. This monstrous divinity typiles force.



#### Statue of Queen Napir-Asou.

or bronze, about 1500 B.C. She reigned at Susa. An inscription tells us her name, with a list of her offerings to the gods, and casts malediction upon whomsoever should destroy her. Statue cast hollow and filled with molten metal. Lacks grace of general form, while, as in all archaic art, the superficial details are chiselled with extreme care. The dress consists of bodies with short sleeves, and bell-shaped skirt, with firinge at the bottom. It is interesting to compare the modelling of the hands with those of the Goudea in the next room.

#### The Stele of Hammourabi.

The top of this stele, which is of basall, and 4 ft. 2 inches in height, is sculptured in bas-relief, that represents the sun god Shamash, bearded, with a crown of four rows of bulls' horns, dictating the law to King Hammourabi. The said law is engraved upon the stele in cuneiform character. The law of old Chadea as codified here, follow relentlessly the principle of an eye for an eye. This is the earliest code known (2100 B.C.), earlier than the book of Leviticus, which apparently borrowed from it and it witnesses to an advanced state of society moral domestic and social.



#### Stele of Naram-Sin, King of Agadé.

bas-reliet commemorates a victory. The King and his army are pursuing m beaten enemy into the mountains. In the sky are the stars. symbols of the protecting gods. Sun and Venus. Shamash and Ishtar. The interest of this work is not only historical; it is of rare plastic beauty. The beauty of form, expressiveness of attitude. and even the land scape, all reveal an art highly developed. The date is 2700 B.C.







Chaldean gallery.

BJECTS collected from Susiane by the Morgan expedition.

Fragments of the "Vulture Stele" representing the victory of Sharroukin and the chastisement of the enemy (2500 B.C.). Small statue in diorite which is apparently a reduction of the Goudea.



The vase of Entemena.

ELICATE engraved decoration with the ox the antilope and the eagle, creatures which occur persistently in oriental art.



Case of various objects.

bas-reliefs and figures in these cases are not only of interest archaeologically. They show us how highly developed were the plastic arts and how deep the feeling for form in these old cimlizations of Chaldea and Susiana.



#### The Archer Frieze.

THIS decoration in enamelled brick work from the palace of Susa recalls somewhat the Assyrian basreliefs, and, on the other hand, annunces the polychrome decoration of mussulman Persia, which is like large scale jewelry. The original models for these figures were the archers are King Darius' guard. Herodotus described these Immortals of the Royal Guard and tells us how proud the barelegged Greek hoplites were of butting to flight at Platera these long. gowned warriors. The decoration symbolically guarded the palace.

# Capital from the palace of Artaxerxes Mnemon at Suza.

THIS fragment from the Throne Room of Arta xerxes' Palace, of which there is a restored model in the next room. allows us to conceive the scale of these enormous A sigtic buildings. The column upon which the capital stood was about 67 ft, high and 72 such columns carried the root. In this palace Alexander took his ease after his conquests. The building was set on fire by the Macedonians, in a night of orgy. Even in a tragment so small as this archaeologists can trace the different influences which contribut. ed to the making of Persian art. The bulls are evident recollections of Assyria: the volutes apparently came from Ionic buildings in Asia Minor: and a lower bell-shaped capital, which does not appear in the reproduction, is borrowed from Egypt. Darius' empire touched these three countries. The Persians, the latest of the successive empires of ancient Asia, invented very little in the plastic arts. They were content to preserve the forms familiar to the civilizations that breceded them, or that lived close at hand.



# DECORATIVE ART

## ANTIQUITY

THE MIDDLE AGES — RENAISSANCE — MODERN

## GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES

The small objets exhibited in the following rooms are antique and of Greek or Roman origin.

## SALLE DES BIJOUX (Jewelry)

Antique Jewelry and other objects; notice in the large glass case, the Gaulish helmet, in gilt and enamelled iron; found in the Seine near Rouen; a funerary Etruscan helmet of conical shape; crown of gold; bracelets; rings, etc. A golden collar, Etruscan. In the middle case; \*The so called Treasure from Bosco Reale, discovered near Pompei, on the site of a villa, destroyed by the eruption of Vesuvius; consisting of 94 pièces of silver in excellent preservation, Greco-Alexandrine in workmanship.

#### SALLE DES BRONZES

At the entrance a large Statue of Apollo, in bronze gilt, found near the theatre of Lillebonne. Also in the gallery many objects of daily use, and statuettes; amongst them works of great beauty; \*the Apollo of Piombino, so called, an archaic statue, which is considered to be a replica of a statue by Kanakhos; \*Bust of an athlete from Benevento, of the Vth century.







## GREEK POTTERY

It occupies several rooms which lie side by side in the South Wing of the Louvre. Starting from the Empire Gallery of paintings.

The first room on the left is the Salle de Clarac. In the next room are large vases and amphoræ, decorative in character, no doubt intended not for use but as prizes or presents.

Next are the galleries in which are exhibited \*\* Tanagra Figures (p. 214), and \*\* White Attic Lecythi or persume

vases (p. 214).

To follow the development of Greek Pottery, we must take the series of parallel galleries in order. The first gallery exhibits pottery from various sources, of which the most

remarkable archæologically are the large vases "of the Attic Dipylon" archaic bowls which take us back to the infancy of art in Attica.

The next room contains a number of little terracotta figures discovered at Myrina near Smyrna, which it is interesting to compare with the figures from Tanagra. They are less pure in taste, and were not created like their sisters from Attica and Bœotia under the influence of Praxiteles. None the less they are full of charm and spirit.

The next two galleries are devoted to.

### ETRUSCAN ANTIQUITIES

The memory of the peoples that had a cult for the dead is the more enduring, in that time which defaces palace and temple respects the tomb. All that the Etruscans have left us are the furnishing and decorations of their sepulchres. A sad funereal art, it yet has poetry and beauty

# GREEK POTTERY (Continued)

Pottery in terracotta, sarcophagi with recumbent effigies, such as remained in fashion into the times of Roman art, paintings in flat tones, no doubt very like the antique Greek painting such as is described by the ancients.

Lastly the next galleries contain an incomparable collection of painted vases, dating from the VIIth, VIth and Vth century B.C. They are generally Attic in origin. Craterae (cups f. rdinking wine mixed with water), Amphoræ (large vases with two handles), Hydriæ (water jugs) and cups of various forms. Their decoration is far more interesting than

their shape, the more especially that they are the only examples of painting which give us, if not the equivalent, at least a hint of what the great painting of Polygnotus and his predecessors may have been, of which the ancients spoke so highly. For they are of the period of great archaic painting, and the vase painters working in their black on terracotta imitated, we know, their great contemporaries. At first they painted the figures in black on the red of the pot, and later painted the backgrounds black, so that the figures stood out red against them.

The charm of these paintings, so simple in

#### **GREEK POTTERY**

method, lies in the delightful drawing. Their beauty is linear. It is impossible not to take pleasure in the easy supple drawing done with the point of the brush, enclosing forms so full of life and go. It is interesting to observe how the similarity of method produces resemblances between this work and that of artists far removed by space and time, the

Japanese painters and wood-engravers, who also were essentially line-draughtsmen (p. 215).

Finally, in the last gallery, the fragments of Pompelan painting give us an idea of how the ancients painted; and the portraits from Fayoum, in Egypt, which are portraits of the dead, moderate as they are in execution, are often strikingly lifelike in expression.



#### DECORATIVE ART







Tanagra Figures.

THEY came from Tanagra, a small town in Beeotia, and show us the elegance, coquetry and spirit of the Greek woman of the IVth century B.C.



White Attic Lecythi.

A MONG Greek vases the white Lecythi from Attica are of particular interest. Their painting has m richness and variety of colouring not found on other types of wase. As the colours are laid on a white ground the painter has used them with restraint. We have here no doubt m reduced copy of the large paintings of Polygnotus.



#### Greek vases.

THE decoration of terracotta Greek vases, of whatever torm (Amphorae, Craterae, Dishes) is very simple. The only colour used is a black that does not alter in the firing. This simplicity of method no doubt corresponds to the sobriety of the mural painting of the VIth and Vth century B.C. In the earliest vases up to the end of the I'th century, the figures are filled in black and cut against the red ground. In the IVth century the figures are left and the back. ground is blackened. Their creators were fine draughtsmen; the beauty resides especially in the delicacy of the line drawing. Grace, movement, life. What a lot to express with such slight means! The Amphora with black figures shows us the fight between Hercules and Geryon, and is signed Exekias. In the case a dish by Douris is represented Eos carrying the body of her son Memnon. On a larger dish signed by Euphronios is a little composition o: Athene leading Theseus to Amphi-



## GALERIE D'APOLLON

Of all the galleries in the Louvre — which before it became our national Museum was the home of Kings — none other lends itself so well to its present use. It is a perfect example of the galleries in which the Mæcenas of the ancient régime loved to exhibit their artistic treasures. The finest gallery in the Kingdom, it belonged of right to the King of France. It is called Apollo's Gallery because Apollo was the emblem of the « Roi Soleil: » and the motifs of its decoration are the glorification of his Sun, with the Hours, the Months and the Seasons. The decorations are by Ch. Le Brun, but its finest painting, the panel in the centre of the ceiling is not by Le Brun but by Eugène Delacroix, who was commissioned to complete the decoration of the roam left unfinished by the ancient regime. The subject of this splendid picture outranges the royal theme, taking as its motif the glory of light and the victory of order over chaos. Much of the decoration of the room is modern, such as the portraits of artists, which are woven in Gobelins tapestry. The richness of the Louis XIV style asserts itself however in the Boulle cabinets, which are meant for such a room. Almost every object exhibited here belonged to the Crown. The collection of enamels is the finest in the world.

Enamel is an art demanding the profoundest skill and knowledge, and employing precious materials. It is painting with colours which are obtained by firing. The colouring matter is laid upon copper, which in the case of "champlevé" is hollowed out to receive them, a thin partition being left between different colours, whereas in the case of "cloisonné" the colours are laid upon the surface, separated by little raised filigree enclosures. These divisions resemble a little the leading in stained glass windows; and there is a certain similarity of technique in the two arts. Enamel work extends from the XVII to the XVII to century; the use of the metal partitions between the colours going out of use in the XVth century to give place to a technique

of fused enamel resembling oil painting.

Entering the Galerie d'Apollon from the Rotonde, keep down the left hand wall, come up the gallery again looking at the cases in the middle, and then go

down the right hand side.

Left hand wall: 1st and 2nd Cases: Enameled plaques and medallions of the XIth, XIIth and XIIIth centuries. A cross signed by Garnerius. They are called Limoges enamels or Mosans for technical reasons; in style and subject they are Byzantine.

grd Cases: Its contents are of greathistorical interest; \*the sword of Charlemagne. so called (XIIth century), the Hand of Justice, and the scoptre, which were used at the Coronations of the French Kings. Rigaud has put them into his portrait of Louis XIV.

5th Cases: Various jewels and enamels of the end of the Middle Ages. Notice the portrait of Jean Fouquet, in which is recognizable his bold drawing and the lettering of his inscriptions and miniatures. After this period, enamel initiated painting in manner; these pictures are of the same family as the painting of the "Mattre de Moulins."

6th and 7th Cases: Enamel painting is now Italian in manner, drawing becoming of more importance than brilliance of colour. They

are attributed to the Pénicauds.

8th and 9th Cases: Enamelled plaques of the XVIIth century; enamelled dishes by P. Reymond. The enamellers are to a certain extent imitating the style of the School of Fontainebleau.

xoth, 11th and 12th Cases: Enamels of the XVith century; enamelled plaques by M. Courteys. The art of enamel died with the

Renaissance in the middle of the XVIIth

century

At the end of the gallery, a case full of Holy Women at the sepulchre, Byzantine plaque, in silver repoussé and gilt (XIth century).—\* \*Antique vasse with mountings of the XIIIth century.—\* \*A casket for an evangelistary of the XIth century. These objects belonged to the Abbaye of St. Denis, asdid \* \*the Virgin in silver-gilt, which was offered topit by Queen Jeanne d'Evreux at the beginning of the XIVth century. This little figure is already, a little precious and dry, delicately treated as it is (p. 218).

Returning by the cases in the middle of the

gailery:

Ist Case: The Reliquary of St. Potentian; Lacks delicacy of workmanship, but very interesting in subject. St. Potentian appears dressed in the armour of the XIIth century.

and Case: Gems formerly in the possession

of the Crown.

3rd Case: The "Crown Diamonds; \* The Regent," the finest diamond known.

. 4th Case: Crown jewels of the XVIIth and

XVIIIth century.

5th Case: The "Kiss of Peace" from the Chapelle de l'ordre du St. Esprit.

6th Case: Reliquaries of the XIIth and

XIIIth centuries, \*\* Chief Reliquary of St. Martin de Sourdellles (from Corrèze), Funerary plaque of 1306 (p. 219).

7th Case: Jewels and enamels of the

XVth and XVIth centuries.

Returning down the right hand wall:

1st Case: \*Shield and helmet of Charles IX; Ewer of Charles V representing the

conquest of Tunis.

2nd Case: Leonard Limosin. A St. Tho-

with the head of François I; a St. Paul.

3rd Case: Various enamels.

4th Case: Léonard Limosin. 1553. A Calvary with a portrait of François I;

Resurrection with a portrait of Henri II.
5th Case: Monvaerni. Limoges, 2nd half

of the XVth century. Triptych; scenes from the Passion. Style still rude and archaic.

6th Case: Limoges enamels of the XVIth century. \* Portraits of the Duc de Guise; of Francois I and of Henry II on horseback. Mythological scenes. Enamel now follows contemporary painting in all its different styles, from the large decorative style of the masters of Fontainebleau to the delicate portraits in the manner of Clouet.

7th Case: Courteys and Pierre Reymond. Enamelled plates and dishes of the

XVIth century.





Galerie d'Apollon.



Case of objects from St. Denis.

IT was Abbé Suger who had the antique vases mounted. The Byzantine objects were brought from Constantinople. The paten and the boxes for holding the Evangelistary back to the times of the earlier Capets. Before these very ancient objects feels one is almost present at the birth of France.



Virgin of Jeanne d'Evreux.

I was offered to the Abbey in 1334 by the widow of Charles le Bel.

#### GALERIE D'APOLLON



#### Case of enamels of the Middle Ages.

THE most important exhibits in the Galerie d'Apollon are the goldsmith's work and above all the enamels. The earliest enamels are of the XIIth and XIIIth centuries; Linogese or Mosans, cloisonnés or champlevés, the drawing of which is Byzantine in character, similar to what we see in the miniatures and stained glass windows. In the cases there are many reliquaries made in the shape of churches, their sides ornamented with bas-relief repossesé, or with enamel. Sometimes the reliquary follows the shape of the relic it is meant to hold; so that the "chefs", which were made piously to preserve a skull have the form of a strange barbaric tace.



# Case of enamels of the XVIth century.

In the XVI th century the French tenamel workers copied the style of large scale painting; the partitions which separated the different colours and made the drawing rather dry and stiff had long been abandoned, and enumel now imitated the gradations of paint. In this case are examples of the admirable work of Léonard Limosin whose enamels are very successful translations of Clouet's painting.

# Case of enamels of the XVIIh century

HERE again we see how laithfully the French enamellers such as Leonard Limosin reproduced the style of the Fontainebleau school. And the enamels, though they cannot compele in supplemess with true painting, often succeed through the sheer beauty of the material itself in giving fresh life to the rather exhausted art of the bictures which they copied.



# RENAISSANCE BRONZES AND POTTERY

The gallery called the Salle du Trône which is decorated with fine tapestries, of which the best belong to the famous series of Maximilian's Hunting-Scenes contains Renaissance furniture — a coffer of the time of Francis I from the Château of Azay-le-Rideau; chased Armour. But especially noticeable are the cases of French and Italian Medals, and the marvellous little Bronzes of the Florentine School. These have all the vigour, life and movement of their school, always at its best in bronze. Donatello's style and influence is noticeable in many of these little figures.

In the next gallery are cases of **Italian** Falence, of the XVth and XVIth centuries from Faenza, Deruta, Gubbio, Castel Du

rante, Urbino); one is struck by the way in which their decoration imitates big scale painting.

Then in the following room, which has old woodwork of the time of Henri II, are cases of Falence from Lyons, Rouen, and Moustiers, remarkable for the richness and distinction of their blue decoration.

In the next room, is the alcove to which the stricken Henri IV was carried after his murder. In the central cases, \*\*klarge dishes by Bernard Pallssy (p. 223), and \*\*k Falence from Olron or St. Porchaire (p. 223).

Finally, in the last room, Venetian glass and German pottery.

# THE GALLERY OF THE IVORIES

Ivory is a very delicate and precious material which has often been used for reductions of large statues. Indeed it is in this reduced form, that sculpture survived during that long period in which the making of statues ceased, between the end of the ancient world and its revival in the XIIth century. It is this that makes the Byzantine ivories so precious. They preserved and made known in the West a little of the plastic science of the ancients.

After the XIIth century, the workers in ivory followed the evolution of full scale sculpture, borrowing the inventions of the stono-carvers that cut the effigies of Christ and the Virgin. But they introduced into what they borrowed a delicacy, a spirit, and a gentleness which would have

been out of place in monumental work.

It is worth noting that the Gothic sculptors were not averse from the touch of spiritual archness possessed by these little ivory Virgins; it is already to be found in the gilded Virgin of Amiens and the figures at Rheims. Colour added gaiety and brilliancy to the delicate forms of these ivories. The diptychs and triptychs in ivory are generally portable altars on

The diptychs and triptychs in ivory are generally portable altars on which episodes in Christ's life are represented one above the other, his Death being placed in the centre. In their composition the ivory-workers seem to have copied the illuminators of the XIIIth century.

#### DECORATIVE ART.

In a case, Ivories of the Xth and XIth centuries, with others difficult to date. They are all of great interest historically for they bridge the period between the darkness of the Middle Ages of the ancient world and the times of the Romans; among them, the celebrated \*\* Baroerini Ivory, a book cover (p. 222).

Ia another case, ivories generally of the XIVth century, which are like spirited reductions of full size sculpture.

In the central case, some ivories of particular beauty, a \*\* Coronation of the Virgin. a \*\* Descent from the Cross, and \*\* Virgin and Child, from the Sainte Chapelle (p. 222).



#### DECORATIVE ART.



#### The Barberini ivory.

Fine work of the IVth or Vth centuries. Constantine or Justimian. The Earth supports him, Victory crowns him, the Barbarians supplicate him.





#### Gothic ivories.

THE Virgin so-called of the Sainte Chapelte seems
to be a reduction of the gilded Virgin of Amiens.
The Virgin of the Descent from the Gross is of marvellous beauty.



#### The Coronation of the Virgin.

FRENCH ivory of the end half of the XIIIth century, contemporary with the finest Gothic figures.

The traces of colour make more evident its kinship with the illumination.

#### POTTERY OF RENAISSANCE.

#### Bernard Palissy.

ISH, called the "Temperance dish," moulded upon a pewter by François Briot. Palissy was a man of Saintonge (1510-1589), who owes part of his immense celebrity to his writings; he published a self-satisfied autobiography. His most famous faience is decorated with reptiles, lizards, fish, shells, heaped up often enough with very little attention to style. He also decorated his dishes with ornaments and figures borrowed from the metal work of his co religionist François Briot. He eagerly studied all the arts of his time, adapting all he could of them to the improvement of the local rustic pottery. He is a remarkable figure, artist, craftsman, naturalist, writer, possessed of the universal curiosity of the Renaissance, of the time when art and science were not separated but studied nature in the same manner.





Cases of Faience from Oiron or S. Porchaire.

ALL the various objects exibited in these cases are technically very accomplished. Very little is really known about their origin; it is supposed from certain documentary evidence that has come down to us that they were manufactured at Oiron, or at S. Porchaire, near Bressuire. Their style of ornament dates them as belonging to the time of Henri II. Only eighty examples of them are known.

# FRENCH FURNITURE OF THE XVIIth AND XVIIIth CENTURIES

This collection of furniture is mostly from the royal collections, with many pieces of historical interest. It allows us to follow the history of French furniture during two centuries, at least of royal and aristocratic furniture, for evidently examples of furniture made in expensive materials by cabinet-makers who were original artists could not have been widely spread, less indeed than they are now when we have cheap replicas. In furniture as in everything else, the models came from above; and were representative of the taste of a small aristocracy which yet exercised a great influence on the manufacture of furniture in general, the taste of Versailles leading the

taste of the country and even of Europe itself.

Habitually the development of furniture is classified in sections corresponding to the reigns of the Kings during two centuries; the styles of Louis XIIIth, Louis XIVth, Regency, Louis XVth and Louis XVIth, Such an arrangement is convenient, and excellent in that it refers to the personality of the ruler who set the fashion for his generation, but we must not be too strictly tied by it. As for the general development of form in furniture it is evident even in a rapid survey. To study the furniture of the Middle Ages or the Renaissance, we must go to the Cluny Museum, or other Galleries in the Louvre. Such furniture is carved and in form imitates very closely its contemporary architecture, whereas the style of Louis XIV furniture becomes more independent of architecture, though Boulle is still a sort of architecture of wood, tortoiseshell and bronze. Boulle indeed, helps to decorate the galleries, for it is in court-dress, so to speak, Regency and Louis XV furniture study comfort more and the daintiness demanded by the fashionable world of Paris, and chairs and fauteuils. with their curved lines and brilliant colours, seem made not for majestic royal ceremonies in the Salle des Glaces, but to play their part in the witty and gallant conversation of the salons of the day. In the second half of the century, while architecture was re-acting against the Rococo, the style of Louis XVIth was correcting the contorted forms of the Regency and Louis XVth furniture. Tables and chairs recovered their simple lines without losing grace. It was a very happy moment at which good sense and grace met. But this return to good sense went too far, leading to the severity and pedantry of the Empire style. In arranging the furniture an attempt has been made by placing pictures, tapestries and ornamental objects of the period near it, to create the atmosphere of the age for which it was designed. But it is not possible to achieve this fully; and truly, to put it in its setting, you must imagine it in the Galerie d'Apollon, or in a room at Fontainebleau, or at the Trianon.



#### FRENCH FURNITURE.



French furniture-Louis XIV style.

THE cabinets, armoires and also the large bureau are all the work of André Charles Boulle. Severe and magnificent decoration in tortoisschell and brass. The circular table in wood, carved and gill, in the middle of the gallery, came from the Château of Vaux-le-Vicomte and belonged to Fouquet.



French furniture — Louis XV style.

No the walls Gobelins tapestry, and the portrait of M mo Adélaide de France by Nattier.

Belows it on the mantelpiece, the marble bust of M mo du Barry by Pajou (p. 197). The cylindrical bureau belonged to the king. It is signed: Riesener ft 1769.



French furniture-Louis XVI style.

On the walls, Gobelins hangings: June by Audran. In the case a large Sevres vase, in blue porcelain, mounted on brass fittings by Boizot and Thomire. Terracottas by Clodion, the Fragonard of sculpture. The armchairs have Jacob's mark upon them.



French furniture—Louis XVI style.

On the walls a series of Gobelins tapestries after Giulio Romano. A collection of exquisitely proportioned furniture. At this moment the design of furniture had attained a refinement and delicacy that is unmatched.

#### INDEX

#### PAINTING

Aelst Van: Grapes and Peaches, 97.

Aertsen: Fishermen, 84.

Agnolo Gaddi: Herod's Feast, 26.

Albani: Cupid disarmed, 46; Venus and Adonis, 46; Diana and Actæon, 46; Salmacis and Herm phrodite, 55.

Albertinelli: Virgin and Child, 37; Christ

and the Magdalen, 40.

Alessio Baldovinetti: Virgin and Child, 34. Aligny: Landscape, 122, 146.

Allori: Isabella of Aragon, 46.

Alsloot (see De Clerk).

Alunno (Nicolo): Scenes from the Passion, 35. Ambrogio Losenzetti (School of): Virgin and

Child, 27.

Ambrosio de Predis: Bianca Maria Storza,

Andrea del Sarto: Holy Family, 37; Annunciation, 44; Holy Family, 44; Charity, 47. Angeli: The Satyr and the Peasant, 55; The little Drummer, 56.

Angelico (see Fra Angelico).

Anselmi: Virgin with St. John and St. Ste-

phen, 46.

Antonello da Messina: The Condottiere, 41. Antoniazzo Romano: Virgin and Child, 37. Antonio Vivarini (Attr. to): St. Louis of Toulouse, 29.

Antwerp School: St. Jérôme, 79; Christ, 79;

St. Catherine and St. Martha, 84. Artois (Van): Landscape, 90.

Aved : Mirabeau, 120.

Avignon (School of): Christ, St. Agricola and a donor, 100; Coronation of a Pope, 101

\_\_\_\_ R =

Backhuvsen: Marine, 76; Stormy sea, 91; Dutch fleet, 92; The Port of Amsterdam, 93: Dutch Vessel, 97; Sea Piece, 97.

Bael: Flowers, 98. Baellieur: Picture gallery, 86.

Bagnacavallo: Circumcision, 46.

Bailly: Portrait of a young man, 91; Portrait of a Woman, 91.

Baldovinetti (Alessio): Virgin and Child, 34. Balducci: (see Matteo Balducci).

Baroccio: The Circumcision, 25; Virgin in

Glory, 45.

Bartolo di Maestro Fredi: Presentation in the Temple, 25.

Bartolommeo (see Fra Bartolommeo).

Bartolommeo di Giovanni: Marriage of Thetis and Peleus, 29; Triumph of Venus,

Bartolommeo Vivarini, Virgin and Child, 35;

St. John Capistran, 36.

Barye: Lions, 148.

Bassano: The Feast of Cana in Galilée, 45; Noah's Ark, 45; Christ on the road to Calvary, 45; Vintage, 46; The Descent from the Cross, 46; Moses striking the Rock, 46; Field work, 125; Adoration of the Magi, 126.

Bassen (van): Room in a palace, 91. Bastien-Lepage: The Prince of Wales, 1511;

Havmakers, 1513.

Baudry: Fortune and the Child, 151 3; Madeleine Brohant, 1513.

Baugin: Holy Family, 111.

Bazille: Garrigue, 1513; Family Party, 1513. Becker (C.): Landscape, 97.

Beechy (W.): Brother and Sister, 144.

Beerstraten: The old Port of Genoa, 98. Bega: Rustic interior, 98.

Bellangé: Review in 1810, 145.

Bellegambe (Jean) : St. Adrian, 100.

Bellini (see Gentile Bellini, Giovanni Bellini, and Jacopo Bellini).

Belly: Mokaton, 1511; Banks of the Nile, 1511; The Nile, 1511; Haymaking, 1512. Belloc: Portrait of a lady and her daughter,

Beltraffio: The Virgin with Casio Family

Benjamin-Constant: His son, 1512. Benoist (Mme): Negress, 125.

Benouville: St. Francis of Assisi dying, 122. Benozzo Gozzoli: Triumph of St. Thomas

Aquinas, 29. Benson (Ambroise): Concert, 84.

Berchem: The ford, 92; Landscape and ani-

mals, 93; Landscape and animals, 93; Landscape and animals, 98.

Berck-Heyde: Trajan's Column at Rome, 97. Bergen (Van): Landscape and animals, 92;

Bernardino Fasolo di Pavia: Virgin and

Child, 35; Holy Family, 35. Bernardo Campi: Mater Dolorosa, 44.

Bernardo Daddi: Annunciation, 27 Bernardo Daddi (Attr. to): Nativity, Virgin in glory, Calvary, 26.

Bertaut (Jacques): Portrait, 101.

Beyeren: Still-Life, 93.

Bianchi Ferrari: Virgin and Child, St. Quentin and St. Benedict, 38.

Bidauld: Two Landscapes, 146.

Blanchard (Jacques): Charity, 110; Cimon and Iphigenia, 116.

Blarenberghe (Van): Water-Colours, 148. Bloemen (Van): Italianizing Landscape, 86. Blomaert: Nativity, 90.

Bloot (P. de): Landscape, 92.

Boilly: The Coach, 120; Isabey's studio, 120; The amateurs of engraving, 120; Rainstorm, 120.

Bol: A Prince, 71; Portrait, 93; A Mathematician, 97; Philosopher in meditation, 98;

The Painter and his wife, 155.

Bonifazio: Raising of Lazarus, 45; Christ and the Woman taken in adultery, 46;

Holy Family, 55.

Bonington: The house-keeper, 144: Drawings, 144; Mazarin and Anna of Austria. 145; Versa illes, 145; Venice, 145; Francis I and the Duchesse d'Étampes, 145; The Coast of Normandy, 144; On the Adriatic, 144; Washing place at the Pont Neuf, 144.

Bonnat : Mme Pascal, 151 3; Fleury, 151 3.

Bononi: Virgin and Child, 43. Bonvin: Ave Maria, 151 3; The Refectory,

151 3; The Pump, 151 4.

Bordone (P.): Man and Child, 45; Woman's Portrait, 45; Unknown man, 45; Vertumnus and Pomona, 46.

Borgognone: St. Augustin and Donor, 37; The Circumcision, 37; St. Peter of Verona

and Donor, 37.

Bosch (Jérôme): The Ship of Fools, 84. Bosch (Attr. to): The Damned, 92.

Bosch (School of): Christ and the Doctors, 84. Both: Landscape, 97.

Botticelli: Virgin and Child, 31; Giovanna Albizzi and the three Graces, 32; Virgin

and Child, 155.

Botticelli (School of): Christ in the garden between the Magdalen and king David, The Visitation, St. Peter of Verona, St. Francis, St. Dominic and St. Onophrius, 28; Venus reclining, 29; Madonna of the Magnificat, 29; Virgin and Child, 29.

Botticini: Virgin in glory, 29; Virgin adoring

Boucher: The Bird in the Net, 117; Cephalus and Aurora, 117; Venus disarming Cupid, 118; The Mill, 118; The Bridge, 118; The Bagpipes, 118; Sleeping Shepherdess, 118: Rinaldo and Armida, 118; Vertumnus and Pomona, 118; The Targe of Love. 119; Pastoral, 119; Pastoral, 119; Venus, 119; The Rape of Europa, 119; Venus and Vulcan, 119; Déjeuner, 120; The Painter in his studio, 126; Vulcan's forge, 126; Venus again going to Vulcan, 126; Youn woman, 126; The three Graces, 127, Diana bathing, 130; The Odalisque, 155; Mmo de Pompadour, 155.

Boucquet (V.): Standar-bearer, 70. Boudin: Bordeaux Harbour, 1414. Bouguereau: Youth and Love, 1511.

Boulanger: Portrait, 146.

Boulogne (L. de): . Marriage of St. Catharine,

Bourdon (Sebastian) : Bohemians, 108; Christ and the little Children, 108; Beggars, 108; Descartes, 108; His own portrait, 108; Presentation in the Temple, 109; Julius Caesar at Alexander's Tomb, 110; Noah's Sacrifice, III; An interior, 125.

Bouts (Thierry) : Deposition, 78.

Brabant School: Saint or Donor reading, 78; Pastoral Instruction, 79; Margaret of Austria, 79.

Bracquemond: The Bible, 1513.

Brascassat: Landscape and animals, 149. Brauwer (Adrian): Interior of a drink-shop, 86; The Operation, 90; An Inn, 90; The Smoker, 90; Man cutting a pen, 91.

Bray (Jean de) : Portrait, 92. Breenbergh: Ruins at Rome, 98: View of the

Campo Vaccino, 98. Brekelenkam: The Consultation, 90.

Breton: Blessing of the Harvest, 1511. Breughel (Old): The beggars, 79; Winter

morning, 79; The Blind leading the Blind, 83; Dance of Peasants, 86; A Village, 86. Breughel (Velvet): The battle of Arbeles, 86;

Landscape, 86; View of Tivoli, 86; Landscape, 86; The Air, 86; Talavera bridge, 87: Interior, 87; Landscape, 87. Bril (Paul) : Deer Hunt, 70; Landscape, 70;

Diana and Nymphs, 70; Pan and Syrinx, 86: Fishermen, 86.

Bril (Math.): Stag Hunt, 70.

Bronzino: Portrait of a Sculptor, 44; Christ and the Magdalen, 46.

Brown (J.-L.): Before the Start, 1512. Bruyn (Barthelemy): Donor with daughters, 85; Donor with Sons, 85.

Bugiardini (Attr. to): Portrait of Michael-Angelo, 54.

Cabanel: Birth of Venus, 1512; Woman's

Cabat: The Pond at Ville d'Avray, 147. Caillebotte: Planeing the floor, 1514; Roofs under snow, 1515; Portrait, 1515.

Calcar: Portrait, 51.

Callet: Winter, or the Saturnalia, 120; Autumn, 120: Triumph of Flora, 126. Cals: Women making tow, 1512; Lunch at

Honfleur, 151 4.

Campi (Bernardo): Mater Dolorosa, 44. Canaletto: The Grand Canal. The Salute. 56. Canlassi: St. John the Baptist, 55.

Caprioli of Raggio (see Francesco Caprioli of

Caravaggio: The Fortune Teller, 55; Vignacourt, 55; Concert, 55; Death of the Virgin,

Cariani (Attr. to): Portraits, 36.

Carlo Crivelli: St. James of Marcia, 36. Carlo Maratta: Marie-Madeleine Rospigliosi, 55; His own Portrait, 55.

Carolus-Duran: Français, 1512; Lady with

the glove, 1513.

Caroto: Virgin and Child, 36.

Carpaccio: St. Stephen preaching, 36. Carpeaux: Sketches, 145; Attempt on Beri-

zowski, 1511

Carrachi (Annibale): The Apparition of the Virgin to St. Catherine and St. Luke, 25; Fishing, 46; Hunting, 46; Diana and Calisto, 46; Pieta, 46; Silence, 55; Christ at the Tomb, 55; The Virgin with the Cherries, 55.

Carrachi (Antoine) : The Deluge, 46.

Carrachi (Louis): Annunciation, 46. Carreno: St. Ambrose asking alms, 57. Carrière: Christ on the Cross, 1512; The sick

child, 1512.

Carucci, called Pontormo: Portrait, 46 Holv Family, 87.

Carucci, called Pontormo (Atter): The Visi-

tation, 44. Casanova: The Battle of Lens, 120; The Battle of Fribourg, 120; A Cavalier, 126; A Cavalier, 126.

Castelli: Moses striking the rock, 126.

Castiglione: The Money-changers driven from the Temple, 55; Melchisidek and Abraham, 55; Animals and Utensils, 56.

Catalonian art of the xvth Century: Scenes from the life of St. George, 78.

Catena: Portrait of Giulio Mellini, 36. Cazin: Room in which Gambetta died, 1512; Snowscape, 1513; Landscape in Flanders, 1513; Hagar and Ishmael, 1513.

Cesare da Cesto: Virgin with the scales, 43.

Cesari: Diana and Actaon, 46.

Ceulen (Van): Portrait, 92; Portrait of a

Cézanne: Courtyard at Anvers, 151 5; A blue

vase, 156; Dahlias, 159; Still-life, 159; The Card-players, 159; La Maison du pendu, 159.

Challes: Love, 155; Bacchus, 155.

Champaigne (Philippe de): The Supper at the House of Simon the Pharisee, 65; Portrait of Le Maistre de Sacy, 86; Little girl in blue, 102; Little girl, 102; Christ on the Cross, 102; Portrait of a man, 102; Mother Angelique Arnauld, 102; The last Supper, 102; Mansart (the elder), and Claude Perrault, 102; Portrait, supposed, of the duke of Roannez, 102; His own Portrait, 103; St. Philip, 103; Unknown Woman, 103; Dead Christ, 108; Christ on the Cross, 108; Louis XIII, 108; Richelieu 113; The Miracle of St. Epine, 113; J. A. de Mesme, Président of the Parliament, 125; The Provost of the merchants of Paris, 126.

Chardin: The Side board, 118; The industrious mother, 119; Still-life, 119; Still-life, 119; Still-life, 119; Young man, 119; The Ray, 119; Back from Market, 119; Various utensils, 119; Basket of peaches, 119; Hunting gear, 119; The Monkey Antiquary, 119; The Attributes of the Arts, 119; The Blower. 119; Attributes of Music, 120; The Copper pot, 125; Back from school, 126; Kitchen utensils, 126; The Monkey painter, 126; Still-life, 126; A golden brioche, 126; Grace, 126; Still-life, 126; The house of Cards, 127; Still-life, 127; The Pot of oli ves, 127; The basket of grapes, 127; Stilllife, 127; The silver goblet, 127; Various utensils, 127; Kitchen table, 127; Stilllife, 127; The Boy with a Tectotum, 128; Grace, 129; His own portrait; His wife; His own portrait, 148.

Chasseriau: The chaste Susannah, 121; The tw sisters, 122; Lacordaire, 123; Fragment of a mural painting: Peace, 1511; The Tepidarium, 1512; Venus rising from the Sea, 1512; Arab Chiefs, 1512; Macbeth and the witches, 1511; Portrait, 1512; The Caid visiting an encampment, 1511

Chintreuil: Study, 146; The abandoned boat, 146; Space, 147; Rain and Sun, 146.

Cigoli: St. Francis of Assisi, 46.

Cimabue: Virgin and Angels, 30. Cima da Conegliano: Virgin and Child, 36; Virgin and Child, 155.

Claeyssens (Jacobus): The Woman with the

Claeyssens the Elder: Virgin, 79.

Claude: Seaport at Sunset, 108; Seaport, 108; David anointed by Samuel, 108; Seaport, 108; Seapiece, 108; Ulyssesreturning Chryses

to his father, 100: Landscape, 100: Siege of la Rochelle, 109; View of a Seaport, 109; Campo Vaccino, .09; Le Pas de Suse, 110; Village Fête, 110; The Ford, 110; Seaport, 110; Cleopatra disembarking at Tarsus,

Claude (Attr. to), Landscape, 112.

De Clerk and Van Asloot: Diana discovering Calisto's condition, 86.

Cleve (Josse van): Christ taken down from the Cross, 84; St. Francis, 84; The Last supper,

Clouet (Fr.): Peter Quthe, 101; Charles IX,

105; Elizabeth of Austria, 105.

Clouet (Attrib. to Fr.): Babou de la Bourdaisière, 101; Claude de Beaune, 101; Francis I, 101; François de Lorraine, 101; Elizabeth of Austria, 101; Henri II, 101; Louis of St. Gelais, 101.

Clouet (After): Henri II, 101.

Cochereau: David's Studio, 124. Collantes: The Burning Bush: Italianised

Landscape, 56.

Constable: The rainbow, 144: The Glebe farm, 144; Cottage, 144; The Mill, 144; Hampstead Heath, 144; Weymouth, 144.

Contarini: Holy Family, 55. Coques, or Cocx: The family of Van Eyck, 91. Corneille (M.): Repose on the flight into

Egypt, 108. Corot: The Woman with the pearl, 121; Dancing Nymphs, 122; Saint-Lô, 148; Muse, 148; Château de Rosny, 148; Portraits, 148; Florence, 148; Monk reading, 148; Courtyard, 148; Piazzetta, 148t; A nun, 148; Entry to the village, 148; Evening, 149; Eclogue, 149; The Valley, 149; The Belfry of Douai, 148; The Forum, 148; The Coliseum, 148; Landscafe, Horses at rest, 148; Bathers, 148; Willowbed, 150; Cottages, 149; The road to Sèvres, 149; Shepherd's dance, 149; The Dell, 149; The Gate of Jerzual at Dinan, 149; Souvenir of Italy, 149; The Road to Sin le Noble, 151; His niece, 149; The Cathedral of Sens, 148; A Woman in blue, 147; La Trinité des Monts, 147; Mortetontaine, 147; Castelgandolfo, 151; Dance of Shepherdesses, 152; Morning, 152; The Carl, 152; Under the Willow trees, 152; The Shepherd by the pond, 152; The Fisherman, 152; The Marsh by the Square Tower, 152; The Ford, 152; The Willow trees, 152; Nymphs dancing, 152; Goatherd in the Iles Borromees, 152; The Glade, 152; Souvenir of the Landes, 152; Gathering wood, 152; The Road, Souvenir of Villed'Avray, 152; Love disarmed, 152; The Pond at Ville-d'Avray, 152; The Mill of

St-Nicholas-les-Arras, 152; The Studio, 156. Corregio: Antiope, 21; The Sensual man, 44;

Allegory, 44; Marriage of St Catherine, 58. Cortona: Virgin and Child, 44; Birth of the Virgin, 46; Romulus and Remus, 46; Dido and Aeneas, 54; Virgin and Child, 54; Jacob and Laban, 55.

Cosimo Rosselli (Attr. to): Annunciation, 28, Cosimo Tura: St. Anthony of Padua, 43;

Pieta, 43. Cossiers (J.): Smokers, 76.

Costa (see Lorenzo Costa). Cosway: Portrait of a Woman, 144; Drawing,

144. Coter (Colin de): The three Marys, 78; The

Trinity, 78.

Cotes: Woman in blue, 144.

Courbet: Fight between stags, 123; The Spring, 121; His own portrait, 122; The Wounded man, 122; Roedeer, 123; The Burial at Ornans, 136; The painter's studio, 138; Champfleury, 1512; The Spring, 121; Roedeer in a Wood, 151; The Wave, 121; Berlioz, 1511; Stags fighting, 122; The Black Water, 1512.

Courtois (J.): Cavalry Fight, 108.

Cousin (J.) the Younger: The last Judgment. 101 Couture : Romans of the Decadence, 123.

Coypel (Antoine) : Esther before Ahasuerus, 118; The Sculptor Lemoyne, 118; Athalia driven from the Temple, 118; Girl and Negress, 118; Democritus, 126.

Coypel (Ch. Ant.): Perseus delivering A vdromeda, 118; Jelyotte, 126.

Covpel (Noël): Apollo crowned by Victory, 109; Trajan's Audience, 110; Ptolemy Philadelphos, 110; Solon protecting his laws, II; Alexander Severus distributing Corn, III.

Covpel (Noel-Nicolas): Innocence and Love,

118; Nymph and Love, 118.

Craesbeck: Himself painting a portrait, 93. Cranach: Man's Portrait, 85; Man's head, 85; Venus, 85; Man's Portrait, 85; Portrait of a girl, 85; Effects of Jealousy, 85.

Crayer (G. de): Ferdinand of Austria, 76; St. Augustine, 76.

Crespi: A School, 55. Crivelli (Carlo): St. James of Marcia, 36.

Cuisin : Still-life, 151 3

Cuyp: Starling for the Ride, 71; The Ride, 61; Landscape, 76; The Storm, 98; Children's Portraits, 98.

Daddi (see Bernardo Daddi). Daniele da Volterra: Death of Goliath, 43. Danloux: M. de la Marche, 120; Portrait, |

Danloux (Attr. to): A girl, 155.

Daubigny: Vintage in Normandy, 121; Landscape, 144; The Thames, 149; Barges, 149; The Pond, 147; The Valley of the Oise, 149; The Sluice, 149; The Oise, 145; The Marsh, 150; Harvest, 147; Spring, 147; The Seine at Bezons, 152; The Valley of the Arques, 152; Washerwomen, 152; Coast of Villerville, 149; The Pond, 149; A corner of Normandy, 149; Mill at Gyllon, 149 Morning, 149; Banks of the Oise, 149; The Pond with storks, 149; Sunset, 149.

Daumier . Scapin and Crispin, 122; The Thieves and the ass, 147; The Washerwoman, 147; Print Collectors, 159; Come-

dians, 147.

Dauzats: The Church of St. John-des-Rois,

at Toledo, 149.

David (Gherard) . The Supper at Cana, 79;

Virgin and donors, 78.

David (Louis) Mme Sériziat, 124; Mme Récamier, 124 M. ériziat, 124; Leonidas at Thermopylae, 124; Mme Chalgrin, 124; Pécoul, 124; C.-M.-J. Taillard, 124; The Luxembourg, 124; Mme Pécoul, 124; The marquise d'Orvilliers, 124; His own portrait, 124; Belisarius asking alms, 124; The oath of the three Horatii, 124; Milhand, 125; The Combat of Minerva against Mars, 124; Monges and his wife, 124; Portrait of Mme Morel de Tangry, 124; Pius VII, 124; Paris and Helen, 124: The actor Wolf, 124; Brutus, 124; Academic Figure, 125; The Vow of the Horatii. 125; Bailly, 126; The Sabines, 141; The Coronation of Napoleon, 141; Alexandre Lenoir,

Debar: Country Fête, 118.

Decamps: Defeat of the Cymbrians at Aix. 122; Rocky Landscape, 147; Aigues-Mortes, 147; Barge horses, 149; The Catalans, 149; The monkey painting, 149; Bertrand and Raton, 149; Elephant and tiger, 148; The Knife grinder, 149; The Kennel, 149, Bell-ringers, 149; The Orange-Seller, 152; Christ before Pilate, 152; The Courtyard, 152; A Turkish Merchant. 152; Beggars, 149; Bull-dog, 149; Keeper with dogs, 149; Dogs resting, 149; Basset Hound, 149; Bohemians, 149; Street in Smyrna, 149; Farm; ard, 149; The Rat, 149.

Degas (Edgar): Washerwomen, 156; The Woman with the pot, 156; The Opera Dancing School in the rue Le Peletier, 158; The dancing class, 159; Absinthe, 159; At the races, 159; Pastels, 159; Races, 159; The Chiropodist, 159; Women in their bath and dancers, 159; The dancers with the bouquet, 159; Rehearsal for the Ballet, 159; Family Portrait, 1513; Dancers, 1513; Pillet, 151°; Singer, 151°; Spanish Dancers, 151°; The Exchange, 151°; Himself, 151<sup>4</sup>; Girls Head, 151<sup>4</sup>; Semi-ramis, 151<sup>4</sup>; Woman's Portrait, 151<sup>4</sup>; The Disasters of the town of Orléans, 1514; Statuettes, 1514.

Dehodencq: The Arrest of Charlotte Corday, 1512; Hamon, 1511; Himself, 1511.

Delacroix: His own portrait, 121; Dante and Virgil, 121; Tiger and its mother, 122; Liberty leading the People, 122; Algerian women, 123; A Jewish marriage in Marocco, 123; Entry of the Crusaders into Constantinople, 133; The Massacres of Scio, 135; Don Juan's Shipwreck, 135; The Death of Sardanapalus, 138; Chopin, 147; The carrying off of Rebecca, 149; Medea, 145; Hamlet and Horatio, 149; Lions, 145; Roger and Angelica, 149; Corner in his studio, 148; Mornay's apartment, 148; George Sand, 148; Lion and Alligator, 149; Lioness, 149; Death of Ophelia, 149; Christ crucified, 149; Lion and Wild-boar, 149; Medea, 149; The Bride of Abydos, 149; Lion with a Rabbit. 149; Puma, 152; Tiger Hunt, 152; Battle of Taillebourg, 147; Ceiling of the Galerie d'Apollon, 216; Hamlet and Horatio, 149; Puma, 151; Tiger Hunt, 151; Horses, 156; Crossing a ford in Morocco, 156.

Delaroche: Death of Queen Elizabeth, 123; The Princes in the Tower, 147; The young

Martyr, 1950.

Delaunay : Portrait, 1512; Mme Bizet, 1512: Plague at Rome, 1512; Diana, 1513; His Mother, 1513.

Denner: Portrait, 126.

Desboutins: Mme Cornereau, 1513; His own

portrait, 1513.

Desportes: A dog watching game, 118; His own portrait, 118; Still-life, 118; Fruit and game, 118; Dogs, 119; Hounds, 119. Deveria: The Birth of Henri IV, 121;

Géricault, 146.

Diaz: Landscape, 144; A birch tree, 144; The Rivals, 148; In the forest, 149; The Forest of Fontainebleau, 152; Nymph and Love, 152; The Road, 152; The Well, 151; Jean de Paris, 152; Venus, 149; Tears, 149; The Glade, 149; Dogs, 149; Nude, 149; Bathers, 149; Bohemians, 146; The Caress of Love, 152; Sorcery, 152.

Diaz d'Oviedo (Pedro): The Enthronement of

St. Isidor, 78.

Diepenbeck (Van): Idyll, 70; Cloelia crossing the Tiber, 86.

Dirk Bouts: Adoration of the Sheperds, 78. Dirk Bouts (the Elder) (School of): Virgin and Child, 78.

Dirk Bouts (attributed to): Virgin and

Child, 79.

Domenichino: St. Cecilia, 54; Rinaldo and Armida, 54; Alexander and Timocles, 54; St. Paul in Ecstasy, 55; Herminia with the Shepherds, 55.

Donducci: Vision of St. Francis, 55.

Dosso Dossi: St. Jerome, 43.

Dow (Gerard): Old man reading, 90; His own portrait, 92; Dutch Housewife, 93; The Goldweigher, 93; Pulling teeth, 93; A Silver flagon, 93; The Dropsical woman, 05: Reading the Bible, 97: The Trumpeter, 97; Old Woman, 97; The Grocer-Woman, 98; The Dutch cook, 98.

Doyen: The Triumph of Amphitrite, 119. Dreux (A. de): Horsemen in a Park, 1512. Drolling: Kitchen, 120; Woman at a Window,

126: Violin-blaver, 126. Drost: Bathsheba, 98.

Drouais: Christ and the Woman of Cana, III: Portrait of Bouchardon, 118; Princesse of Condé, 154.

Dubois: Baptism of Clorinda, 101.

Dubreuil: Charicles undergoing trial by fire,

Dubufe: Portrait, 149; Portrait, 149.

Duccio (School of): Virgin and Child, 26. Duchâtel: A Cavairer, 76.

Ducreux: His own portrait, 120; 150. Dughet (Gaspard): Landscape, 55.

Dumont: Mme Mercier, 121.

Duplessis: Portrait of the sculptor Allegrain, 118; Mme Lenoir, 119; Vien, 120; Por-

trait of a Woman, 127,

Dupré: The Great Oak, 146; Cattle at grass, 149; River Bank, 149; The Pond, 149; The Marsh, 149; Cows, 149; The Landes, 149; Autumn, 149; Setting Sun, 152; The Road to the Farm, 152; The Pool, 152; The Oak Pool, 152.

Durer: Child's head, 86; Portrait of Erasmus, 86; Portrait of himself, 89.

Dutch School: Abraham's Sacrifice, 84; Man's Portrait, 79; Scenes in the Life of the Holy Family, 84; Man's Portrait, 84; Trajan's Column at Rome, 97.

Dutch School (XVIIth century): The School of Rhetoric, 93; Portrait of a young savant,

Dutilleux: The Child with the Butterfly, 147.

Duval (Amaury): Portrait, 150.

Dyck (Van): Children of Charles Ist, 65; François de Moncade, 65; His own portrait, 65; Portrait of Richardot and his son, 65; Portrait of two Brothers, 65; Man's portrait, 65; Isabelle Claire Eugenie, 65; Charles Ist 69; Virgin and Donors, 69; St. Sebastian, 70; Venus and Vulcan, 70; Pieta, 76; nknown Person, 76; Portrait, 76; François de Moncade, 76; Virgin and Child, 76; Portrait of a Lady and her daughter, 76; Portrait of a Man and a Child, 76; Rinaldo and Armida, 76; The Duke of Richmond, 77; The Flute-player, 86; Woman's portrait, 87; Old Man's head, 87; Martyrdom of St. Sebastian, 87; Portrait, 155; The painter and his master Rubens, 155.

Dyck (Ph. van): Abraham ending away Agar ans Ishmael, 97; Sarah presenting Agar to Abraham, 97.

Dyck (School of Van) : Portrait, 126.

----- E.

Eeckhout: St. Anne consecrating her son to Christ, QI.

Elias van Nymegen: Decorative Panel, 90. Elst (Van der): Portrait, 91. Elzheimer: The Good Samaritan, 86: Flight

into Egypt, 86. Engelbrechts: The Martyrdom of St. John,

Ercole de Roberti: St. Appolina and St. Mi-

chael, 37. Ercole de Roberti (School of): Subject un-

known, 35.

Etty: Woman bathing, 144; Drawing, 144. Eugenio Lucas: Portrait, 57; Inquisition Scene, 57.

Everdingen: Landscape, 71; Landscape,

Eyck (Jan Van): Virgin and Donors, 81.

\_\_\_\_\_F \_\_\_

Fantin-Latour : The Dubourg Family, 1512; Mile Dubourg, 1512; The Corner of the Table, 1516; The Studio at Batignolles, 1517; Round the Piano, 1513; Night, 1513; A. Julien, 1513.

Fasolo di Pavia (see Bernardino Fasolo di

Favray (de) : Dames of Malta, 119; A young woman of Malta, 120.

Ferrara (School of): Nativity, 43.

Ferrari (see Francesco-Bianchi Ferrari). Ferrari (Gaudenzio): St. Paul, 37.

Feti: The Guardian Angel, 55; Melancholy,

55; Country life 55. Fictoor: Isaac blessing Jacob, 71; Girl closing her window, 82.

Filippino Lippi (School of): Scene from th

Story of the Virgin, 29.

Filippo Lauri: St. Francis of Assisi in ec- 1

stasy, 55. Filippo Lippi: The Virgin, 28.

Flandrin: Portrait of a girl, 123; Ambroise Thomas, 1512; A Study, 1512; Mme Vinet,

Flemish School: Three Prophets, 78; Man's

Portrait, 79; Christ and the Virgin, 79; Virgin and Child, 79; Virgin, 79; Woman's portrait, 79; Philippe le Beau, 79; Charles V, 79; Young woman reading, 84; Portrait, 85.

Flemish School (xvith century): Landscape,

Flemish School (xviith century): A Sea port, 86; Portrait, 154.

School (S. W. Flanders): The Supper at Cana, 84; Presentation in the Temple, 84. Flemish or Dutch School: Old Woman,

Flemish or Dutch School (xvith century): Decorative panel, 90.

Flemish or Dutch School (xviith century): Still-life, 90.

Flink (G.): Girl, 97; The Angel appearing

to the Shepherds, 97.

Florentine (School): The Marriage of St. Catherine, 26; Adoration of the Magi, 28; Virgin and Child, 28; Virgin and Child, 28; Virgin and Child, 29; Portrait of a man, 29; Virgin adoring the Child, 156; Annunciation, 156.

Fiorenzo di Lorenzo: Dead Christ, 28. Fontainebleau (School of): Venus at her

Fouquet: Charles VII, 100; Juvenal des Ursins, 104; Three miniatures from a Book of Hours, 100.

Fra Angelico: The Resurrection, 27; Angel Adoring, 28; Martyrdom of St. Cosmo and St. Damien, 28; Coronation of the Virgin, 33. Fra Angelico (School of): Beheading of St.

John the Baptist, 28; Virgin and Saints, 28. Fra Bartolommeo: Annunciation, 37; Virgin in Glory, 44. Fra Zaganelli da Cotignola: Christ carrying

the Cross, 29.

Fragonard: The Vow to Cupid, 119; Blindman's Bust, 119; Coresus and Callirhoe, 119; Bacchante Asleep, 126; A Fancy figure, 126; Music, 126; Study, 127; Young woman, 127; The Storm, 127; Bathers, 127; Inspiration, 127; Study 127; La Chemise enlevée, 127; A dream of Love, 155; Child's Head, 155; The nest, 155.

Fragonard (Attr. to): Man drinking, 126. Francesco-Bianchi Ferrari: St. Jean the

Baptist as a Child, 28.

Francesco Caprioli of Raggio (Attr. to): Virgin and Child, 35.

Francesco di Giorgio: Rape of Europa, 29. Francesco Signorelli (Attr. to): Adoration of the Magi, 35.

Francia: Christ on the Cross, 37; Virgin with four Saints, 37; Nativity, 37.

Franciabigio: Portrait of a young man, 50. Franck (F.): Ulysses recognizes Achilles disguised as a woman, 86; The Passion, 86. Franck, the Younger: The prodigal Son, 86. Franco-Flemish School: Portrait of Philippe le Bon, 79.

Fréminet: Aeneas and Dido, 101.

French-School: The Calvary and St. George, 93; Polyptyck, Life of the Virgin and Christ, 98; Virgin at a desk, 99; Dead Christ, 99; Unknown woman, 100; Woman, 99; Entombment, 99; Child praying, 99; Virgin and Child, 99; Jean sans Peur, 99; The descent from the Cross, 99; Juvenal des Ursins and his family, 99; St. Gorge and Calvary, 100; Flagellation, 100; Altar Cloth of Narbonne, 100; Entombment, 100; The man with the glass of wine, 100; Altar piece of the Parliament of Paris, 100; Miniatures, 100; Pieta, 100; Montmo-rency, 101; Henry II (?), 101; Henri III, 101; A ball given at the Court of Henri III, 101; Henri III, 101; Portrait of a man, 101; Catherine of Medici, 101; Ball at the Court of Henri III, 101; St. Mégrin, 101; Man in a white pourpoint, 101; De Balzac d'Entragues, 101; Diana of France, 101; Coronation of Pope, 101; Portrait of Women, 101; De Cossé-Brissac, 101; Henri III at the foot of the Cross, 101; Mme de la Rochefoucauld, 101; Christien de Savigny, 101; Jean de Bourbon-Vendôme, 101; Michel de l'Hôpital, 101; An Abbess kneeling, 101; Portrait, 101; Francois I on horseback, 101; Portrait of a man, 101; Jean d'Albon, 101; Charles IX, 101; Francis I, 101; François de Lorraine, 101; Venus at her toilet, 101; Unknown woman, 101; François, duc d'Alençon, 101; Louise de Lorraine, 101; Portrait of a woman, 101; Portrait of a woman, 101; Magdalen and Donor, 104; Pieta, so-called, of Avignon, 104; Diana, 105; Gentleman of the time of François II, 155; Portrait of the XVIth century, 155; Charles IX, 155; The Adoration of the Magi, 156; Louis de St. Gelais, 156; Lagneau-Acarie, 156; N. de Neufville, 156.

French School of Valenciennes: St. Helena; The miracle of the True Cross, 100.

French School of xviiith century: Two Cupids on Clouds, 118; Woman's portrait, 118; Two Cupids, 118; Portrait, 120.

Frisian School: Woman and Child, 79. Froment (Nicolas): King René and his wife Jeanne de Laval, 100: The raising of Lazarus. 103.

Fromentin: Horsemen resting, 149; Egyptian women, 1512; Hawking, 149; An Arab Camp, 1511; Fantasia, 152.

Fyt (Jan): Dog and Game, 76; Game and shooting gear, 87.

\_\_\_\_ G \_\_\_

Gaddi (Agnolo): Herod's Feast, 26.

Gainsborough: Game and Fish, 144; Landscape, 144; Landscape, 144.

Gargiulli: Combat of Christians and Mussulmen, 55.

Garofalo: Circumcision, 43; Infant Christ asleep, 43.

Gaudenzio Ferrari, St. Paul, 37.

Gauguin, Tahitian Women 1516; La Belle Angèle, 1515.

Venetian Ambassador at Cairo, 36. Gentile da Fabriano: The Presentation in the

Gentileschi: Repose of the Holy Family, 46. Gérard: Daphnis and Chloe, 124; Isabey and his daughter, 124; Marquise Visconti, 124; Mme Regnault de St. Jean-d'Angely, 124; Love and Psyche, 125; Mmo Barbier-Walbonne, 125: Canona, 125: Marie-Louise, 126.

Gérard de Saint-Jean: Resurrection of Lazarus, 83.

Géricault: The wounded Cuirassier, 122; A race at Epsom, 122; Officer of Chasseurs, 123; Sketch, 123; Officer of Chasseur of the Guard, 125; The Raft of the " Medusa. " 136; The Lime-Kiln, 146; A Horse, 146; A Race, 146; Portrait, 146; Bull-dog, 146; A Horse, 146; The Race, 146; Wounded Cuirassier, 146; Stable, 146; Chasseur Officer, 146; Justice pursuing Crime, 147; Race Horses, 146; Two Sketches, 147; Carabinier, 146. German School: Portrait of the Emperor

Maximilien, 85; Judgment of Paris, 85; Scenes from the Life of Christ, 85; Portrait of Cingisus, 85; The Virgin supporting

Christ, 85.

German School (xvth century): Flagellation, 85.

German School (xvith century): Portrait of an unknown man, 85.

Gherardo Starnina: Virgin and Child, 27. Ghirlandajo (Domenico): Supposed portrait of Francesco Sassetti, 29; The Visitation, 34, Portrait, 154.

Ghirlandajo (Benedetto): Christ mounting to Calvary, 29.

Giannicolo Manni: Assumption of the Virgin, 35; Baptism of Christ, 35; Adoration of the Magi, 35; Virgin in glory, 35,

Gigoux: A General, 1512. Giordono (see Luca Giordono)

Giorgione: Concert in the open air, 58. Giotto: St. Francis receiving the stigmata, 30.

Giovanni Bellini: Man's Portrait, 36; The Saviour in benediction, 36; The Virgin with St. Peter and St. Sebastian, 36; Trissino, 155; The Virgin with the donor, 155. Giovanni Bellini (School of): Virgin with St. Sebastian, 36.

Giovanni da Santo Stefano da Ponte: The Entrance of Heraclius into Jerusalem, 27. Giovanni di Paolo : Entry of Gregory the Great,

Giovanni Francesco da Rimini: Miracle of St. Nicholas of Bari, 28.

Giovanni Massone: Nativity, 37.

Girodet: The Deluge, 124; Baron Larrey, 125; Atala, 125; Endymion, 125; Endymion, 155; The Great Army from Ossian, 146. Girolamo di Benvenuto: Judgment of Paris,

Gogh (Van): The Restaurant of the Sierene, 1515; The Drink Shop, 1515; Fritillaries, I58.

Goltzius (Attr. to): Jupiter and Antiope, 155. Gossart (Jean), called Mabuse: Virgin and Donor, 79; Jean Carondelet, 79; Woman and Child, 79; Benedictine, 79.

Gourmont (J. de): Nativity, 101.

Gozzoli (see Benozzo Gozzoli).

Goya: Perez de Castro, 57; Christ's head, 57; The woman with a Fan, 57; View of the Escurial, 57; Guillemardet, 57; Spanish Girl, 63. Goyen (J. Van) : Bank of a Dutch River, 71; Canal, 90; River, 98; A view in Holland

93; A Canal in Holland, 93. Granet: The Coliseum, 146; Sodoma carried

to Hospital, 166.

Granger: Mme Granger, 123. Grebber: Tattooing, 156.

Greco: King Ferdinand, 56; Christ on the

Cross, 62.

Gregorio Schiavone: Virgin and Child, 43. Greuze: Girl's head, 119; Girl's head, 119; The Milkwoman, 119; The broken Pot, 119; Child with a doll, 120; Fright, 120; The dead bird, 120; Man's portrait, 120; His own portrait, 120; Jeaurat, 120; The Paternal Curse, 121; The Punishment of the son 121; Edouard Bertin, 121; Presumed portrait of Gluck, 121; Girl, 125; His own Portrait, 126; Fabre d'Eglantine, 126; Danae, 127; Village betrothal, 130; Innocence, 155.

Grimou: A man drinking, 118; A man drinking, 118.

Gros: General Bonaparte visiting the Pest House at Jaffa, 146; Francis I and Charles V, 146; Bonaparte at Arcola, 124; Alcide de la Rivallière, 124; Christine Boyer, 124; Count Fournier-Sarlovèze, 124; Napoléon at the Battle d'Eylau, 140.

Guardi: The Doge embarking on the Bucentaur, 56; Skrove-Thursday at Venice, 56; The Doge's Procession, 56: The Hall of the College in the Doge's Palace, 56; The Coronation of the Doge, 56; The Salute at Venice, 56; Fête in the Piazza of St. Mark, 56; Venice, 126.

Guercino: Virgin and Saints of Modena, 25; Hersilia separating Romulus and Tatius, 46; St. Benedict and St. Francis, 54; Resurrection of Lazarus, 54; St. Jerome's Vision, 54; His own Portrait, 54; Circe, 55; Martyrdom of St. John, 55; Lot and his daughters, 55.

Guérin: Return of Marcus Sextus, 123; Aurora and Cephalus, 124; Clytemnestra, 124; Pyrrhus and Andromache, 124; Hippolytus defending himself before Theseus against the accusation of Phedra, 125; Aeneas and Dido, 125.

Guido Reni: Hercules and the Hydra, 25; Dejaneira and Nessus, 25; The Rape of Helen, 46; St. Sebastian, 52; David and Goliath, 54; Ecce Homo, 55; The Magdalen, 55.

Guigou: The Road to Gineste, 1513; Washerwoman, 151 4.

Guillaumet: Laghouat, 1512; La Seguia,

Gumpolt-Giltinger: Adoration of the Magi, 85. Gysels (Peter) (Attributed to): Dance of Peasants, 86; The Village Inn. 86.

### \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_

Hagen (Van der): Landscape, 90; Dutch landscape, QI: Landscape, Q2.

Hallé: Autumn, 118; The Genii symbolizing the Sciences, 121; Cimon, the Athenian, 121.

Hals (Dirk): Country fête, 97.

Hals (Fr.): Woman's portrait, 71; The Beresteyn Family, 71; Descartes, 71; Mrs. Beresteyn, 71; Nicolas Van Beresteyn, 75; The Bohemian Girl, 75; A painter, 155.

Hébert: The Cervarolles, 123; The Plague, 1511; Monaluccia, 151; Judas' Kiss, 1511; At the Piano, 1511; Portrait, 1511; His Mother, 1511; Small Portrait of a Woman, 1513

Heda: Dessert, 98.

Heem: Still-life, 98; Dessert, 98. Heemskerck (Van): Interior, 90.

Heim: Distribution of prizes at the Salon of 1824, 146.

Helst (Van der): The Archery Prize, 71: Man's Portrait, 91; The Reepmaker Family,

Helt Stockade: Portrait, 90.

Hemmessen (Van): Tobias gives back his sight to his father, 79; The Ascent to Calvarv. 84.

Henner: The Reader, 152; A Priest, 1513; Naiads, 1513; Chaste Susannah, 1512; Jansen, 1511; Young Man, 1511; Countess Diana, 1511.

Herrera: St. Basil dictating his doctrine, 62.

Heuch: Landscape, 97.

Heyden (Van der) : Dutch Town, 71 : Dutch Village, 71; A house in Amsterdam, 97.

Hilair: Reading, 118; The Music lesson, 120. Hobbema: Landscape, 71; The Watermill,

Hodges: Portrait, 144. Holbein: Man's head, 85; Portrait of Sir Henry Wyatt, 85; Woman's head, 85; William Warham, 85; Nicolas Kratzer, 85; Richard Southwell, 86; Drawing, 86; Erasmus, 88; Anne de Cleves, 88.

Hondekæter: A White turkey, 126: Poultry,

Hondius: The pigeon Seller, 91. Honthortst: Pilate, 71; Mandolin player, 90;

Ch. Louis of Bavaria, 98; Concert, 98; Robert of Bavaria, 98. Hooch (Peter de) : Dutch interior, 92 : Dutch

interior, 94.

Hoppner: Lady and her son, 144; The Countess of Oxford, 144.

Huet: Flood at St. Cloud, 123; Landscape, 147. Huysmans of Malines: Edge of the Forest, 76. Huysmans: Landscape, 86.

Huysum (Van): Landscape, 93; Landscape, 93; Vase of flowers, 97; Basket of flowers,

98; Flowers, 98; Flowers in a vase, 98.

Ingres: Œdipus and the Sphinx, 19; La Source, 20; The Turkish bath, 121; Roger and Angelica, 122; Bather, 122; Joan of Arc, 122; M. Bochet, 122; Mme Bochet, 122; M. Cordier, 122; Odalisque, 122; St. Peter, 122; Ph. Rivière, 122; Mme Rivière, 123; Portrait of M. Bertin, 133; The Apotheosis of Homer, 139; The Virgin with the Host, 149; A Bather, 149; Venus Anadyomene, 149; La Source, 150; The Sistine Chapel, 146; Cherubini, 146.

Isabey: The embarcation of Ruyter and of C. de Witt, 149; The Procession, 146; The Church of Delft, 142; Leaving Church, 152; The Queen's luncheon, 152; The Royal Marriage, 152; The Duke of Alba, 152; Imprisonment, 152; The Bridge, 146; A visit to the Castle, 149; Noblemen, 149; Louis XIII, 149: Baptism., 150.

Italian School: Portrait of a Young man, 31;

Christ on the Cross, 44.

Italian School of the xvith century: Fruit, Flowers, 126.

Jacopo di Barbari: Virgin at the Spring, 36. Jacopo Boatori: Virgin and Child, 37. Jacopo Bellini (Attr. to): Madonna with

Leonello d'Este, 36. Jacopo del Sellajo: Esther before Ahasuerus,

Jacopo del Sellajo (Attr. to): St. Jérôme, 29. Jacque (Charles): Sheep, 152; The little Shepherdess, 152; Sheep at pasture, 152.

Jongkind, Boats on the Scheldt, 159; The

Mill, 159; Water-colours, 159.

Jordaens: The Youth of Jupiter, 65; The Sing-Song after Dinner, 65; Man's Portrait, 65; The Four Evangelists, 67; The king drinks, 70; Christ driving the money changers from the Temple, 76; The last Judgment, 90.

Jouvenet: Fagon, 109; Descent from the cross, 110 : The Miraculous Draught of fishes, 110; Mass at Notre-Dame, 110; The Resurrection of Lazarus, 110; Sketch, 118.

Juan of Arellano: Garland of flowers, 57. Justus of Ghent: Ptolemy, 27; Vittorino da Feltre, 27; Dante, 27; St. Augustin, 28; St. Thomas Aquinas, 35; Virgil, 35.

Kalf: Kitchen utensils, 90; Still-life, 93;

Interior of a cottage, 97.

Karel-Dujardin : Landscape, 90 ; Calvary, 91 ; Portrait, 91; Landscape and animals, 91; The Ford, 92; Crossing a Ford, 93; The Grove, 97; Italian Cheapjacks, 97; Pasture, 98.

Keyser (De): Portrait, 93; Portrait, 97;

Portrait of a young man, 155.

La Berge (De), 147. Labille-Guiard (Mme): Vincent, the painter,

La Fosse (Ch. de) : Moses in the Bulrushes, 117.

Lagneau-Acarie: Drawings, 155. Lagrenée: Melancholy, 121.

La Hyre: The Appearance of Christ to the three Marys, 107; St. Peter healing the sick, 108; France receiving Peace, 109; Nicolas V. 110; St. Peter healing the sick, 110; Land-

scape, 118. Lajoue: Fountain, 121.

Lami (Eugène): The Duchess of Orleans

entering the Tuileries, 146.

Lancret: The Turtle doves, 117; The Bird's Nest, 117; Winter, 119; Autumn, 119; Innocence, 120; The Music lesson, 120; Spring, 120; The Gascon punished, 126; Actors of Italian Comedy, 126; The Cage,

Lanfranc : Separation of St. Peter and St. Paul

55; St. Peter, 55.

Lanfranchi: An Angel and the Magdalen, 55. Langlois: Portrait of David, 124.

La Porte (De): Musical instruments, 121;

Largillière: Le Brun in front of his own pictures, 110; A Magistrate, 125; Portrait, 125; A Sketch, 126; Portrait of Mr. Denotz, 127; Du Vaucel, 127; President de Laage, 127; Young woman, 127; An actor as Apollo, 127; The Painter, his wife and daughter, 126.

Larivière (Eugène) : Portrait of Pamela, 123;

Young Woman, 122.

Lastmann (P.) : Abraham's Sacrifice, QI. La Tour : The sculptor Lemoyne, d'Alembert,

Mmo de Pompadour, Marshal Saxe, Chardin. The Dauphin and the Dauphine, Orry, Chancellor of the Exchequer, Louis XV and the Queen, 148; His own portrait, 148; Further pastels, 148; Nicole Ricard, 156.

Lauri (see Filippo Lauri).

Lautrec : Pastel, 159; Paul Leclerc, 1513. Lawrence: Dancing lesson, 120; Lord Whitworth, 144; Portrait of a Lady, 144; Mary Palmer, 144; J. J. Angerstein and his wife, 144; Man's portrait, 144; Water colour, 155.

Leal (Juan Valdes): Apparition of the Imma-

culate Virgin, 56.

Le Bouteux : Rigand III.

Le Brun: Holy Family 107; Martyrdom of St. Stephen 107; Christ waited on by the Angels, 108; Meleager and Atalanta, 108; Dead Christ, 108; Death of Meleager 108; Testelin, 110 ; The Magdalen, 110 ; Crucifix, III; The Entry of Alexander the Great in Babylon, III; Christ's Entry into Jerusalam, III; Alexander and Porus III; Crossing the Granique III; Adoration of the Shepherds, III; Christ carrying the Cross III; The Battle of Arbeles, III.

Lecog de Boisbaudran: His own portrait, 151 3.

Le Ducq (Jean): Interior of a guard-house, 93: The Marauders 93.

Lefebvre: A master and his pupil 109; Portrait 1511.

Legros: Dead Christ 1514; Calvary 1513.

Lely: Meleager and Atalanta 98.

Lely (Attrib. to): Copy of a Van Dyck 76. Lemaire-Poussin: Monument of Antique Rome,

Le Moyne: Juno, Iris and Flora, 118; Olympus, 119; Hercules and Omphale, 126.

Le Nain: Chambre de rhétorique, 102; The Card-players, 102; Family Reunion, 102; The procession, 102; Return from Haymaking, 102; Portrait in an interior, 102; Portrait of a Child, 102; St Peter's Denial, 102; A Blacksmith in his forge 106; The Peasant Family, 106; Peasants at table, 126.

Leonardo da Vinci (see Vinci). Lepage (see Bastien-Lepage).

Lépicié: Carle Vernet as a Child, 119 Court-

yard of a Farm, 120; A Child, 155. Le Sueur: Portrait of Artists, 102; Life of St. Bruno, 103; The Departure of Tobit, 107; Venus presenting Cupid to Jupiter, 107; Urania, 107; Euterpe et Thalia, 107; Terpsichore, 107; Melpomene, Erato and Polyhymnia, 107; Phaeton, 107; Calliope, 108; Christ appearin to the Magdalen, 108; Cupid receiving th hommage of the Gods 108; Hagar in the desert, 108; Cupid and Ceres, 108; Cupid and Mercury, 108; Christ at the Column, 108; St. Martin's Mass, 108; St. Bruno, 108; Plan of the ancient Chartreuse of Paris, 108; Descent from the Cross, 108; Dedication of the Church of the Chartreuse, 108; St. Bruno becomes a Monk, 108; St. Gervais and St. Protais, 109; St. Paul at Ephesus, 109; Apparition of the Virgin, 109 : Death of St. Bruno, 110 ; The Birth of Cupid, 110; Annunciation, 110; Christ carrying the Cross, 114.

Lethière: The death of Virginia, 122.

Lethière: Death of Virginia, 122.

Le Valentin: Concert, 109; The Innocence of Susannah, III; The Fortune Teller, III. Levitzki: Marie Pavlovna Narychkine, 120.

Levy: Portrait, 149.

Leyster: Gay Company, 155. Lievens: Visitation, 71.

Limborcht: The Pleasures of the golden age, 98. Lingelbach: The Herb Market at Rome, 91; A Family meeting, 91; Seaport in Italy,

Lippi (Filippo): The Virgin, 28.

Lippi (see Filippino Lippi). Lippo Memmi (Attributed to): St. Peter, 27. Loo (J.-B. Van): Michel Corneille, 93; Study of a woman, 93; A Halt out Hunting, III; Sultana's Toilet, 118; Portrait of Soufflot, 118: Institution of the Order of the Holy Spirit, 118.

Loo (L. M. Van) : Diderot, 118. Lorenzetti (see Ambrogio Lorenzetti and

Pietro Lorenzetti).

Lorenzo Costa: Janus and Mercury pursuing the Vices, 36; The Court of Isabella d'Esta, 36.

Lorenzo di Credi: Virgin and Child, 37; Noli

me tangere, 37.

Lorenzo Lotto: St. Jerome 36; Holy Family, 45; The woman taken in adultery, 46. Lorenzo Monaco (Don): Christ in the Garden of Oliver, 27; The Holy women at the Tomb, 27; Virgin nursing the Child, 27.

Lorenzo Monaco (School of): St. Agnes, St.

Lawrence, St. Margaret, 27

Lorenzo of Pavia: The Family of the Virgin, 43.

Lorenzo Veneziano: Virgin and Child, 26. Lotto (see Lorenzo Lotto).

Louvain (School of): Hell, 79; Head of

Christ, 79; Mater Dolorosa, 79. Luca Giordano: Mars and Venus, 55; A Round of Cupids, 126; Diana hunting, 126; Adoration of the Shepherds, 127; Marriage of the Virgin, 127.

Luca Signorelli: Birth of St. John, 35; Frag-

ment, 35; St. Jerome in Ectasy, 35. Luca Signorelli (School of): Virgin and Child,

Lucas-Petit: Portrait of a Man, 57.

Lucas van Leyden: Nativity, 84; Lot and his daughters, 84. Lucas van Vankenborgh: The Tower of

Babel, 79.

Ludger Tom Ring (attributed to): Woman's Portrait, 85.

Luini: Nativity, 19; Adoration of the Shepherds, 19; Annunciation, 19; Dead Christ 19; Curius Dentatus, 19; Salome, 42; Holy Family, 43; Christ Asleep, 43; Forge of Vulcan, 43; Silence, 43; Virgin and Child,

Lusurier (C.): Drouais, 120.

### \_\_\_\_ M \_\_\_\_

Maas: Interior of a guard house, 92. Mabuse (Attr. to): Elderly May, 78; Char-

les V, 155. Machiavelli (Zanobi): Virgin and Child, 29. Maes (Nico as): Grace, 90.

Maes (Attr. to): Bathing, 155.

Magnasco: Bohemians at dinner, 55.

Mainardi: Virgin and Child, 29; A young man, 156; Young woman, 156.

Maître de Moulins (School of) : Peter of Bourbon, St. Peter, Anne of Beaujeu and St. John, 100; Magdalen and donor, 104.

Malouel and Bellechose: Martyrdom of St.

Denis, og.

Manet : Olympia, 1514, 1519: Pastel, 149: The Port of Boulogne, 156; Peonies, 156; The Fife, 159; Withe peonies, 159; Lola de Valence, 159; Studies of women, 159; His wife, 1514; Clemenceau, 1514; Zola, 1514, The Balcony, 1514; Mallarmé, 1515; Mme Zola, 1515; Christ, 1515.

Manfredi: The Fortune Teller 55.

Manni (see Giannicolo Manni).

Mantegna: The Virgin of Victory, 36; Wisdom triumphing over the Vices, 36; Calvary, 39; Parnassus, 39; St. Sébastian, 41.

Maratta (see Carlo Maratta).

Marches (School of the) : Virgin with Angels. 36.

Marchesi: Christ carrying the Cross, 43. Marco d'Oggione: Holy Family, 43; Virgin and Child, 43.

Marihat: Landscape 1511; The Mosque of

alif Hakem, 149.

Marne (De): Fair in front of an inn, 121;

A road, 121.

Martini (Simone): The Ascent to Calvary, 26. Massone (Giovanni): Nativity, 37. Master of the Annunciation of Aix: Still-Lite. 100.

Master of Flemalle: Annunciation, 79. Master of the Death of Mary: A monk, 84;

Adam and Eve. 79.

Master of the Death of Mary (Attr. to): Vir-

gin and Child, 84.

Master of the Holy kinship: Presentation in the Temple, 85; Adoration of the Magi, 85; Christ appearing to the Virgin, 85.

Master of Messkirck: Christ before Pilate, 85. Master of the Oriental Scarf: Virgin and

Child. 28.

Master of St. Bartholomew: Descent from the Cross. 80.

Master of St. Severin: Episode in the life of St. Ursula, 85

Matsys (Jean): David and Bathseba, 79;

Judith, 155.

Matsys (Quentin): Christ blessing, 79; Virgin and Child, 79; Mater Dolorosa, 79; Virgin and Child, 79; A Banker and his wife, 83.

Matteo Balducci: Judgment of Solomon, 35. Matteo Balducci (Attr. to): Judgment of Da-

Matteo di Giovanni (Attr. to): Birth of the Virgin, 28.

Mauzaisse: Portrait of his mother, 146. Mayer (Mile): A Dream of Happiness, 121; The Mother abandonned 121: The Happy mother, 121.

Mazzola of Parma: Holy Family 44. Mazzolini (Attr. to): Christ preaching to the

multitude, 37

Meel: The Neapolitan Barber, 86; Beggar, 86. Meissonier: Orderlies 150; Solferino, 1512; The Siege of Paris, 1512; Dragoon 152; The reader, 151; The man in white reading, 152; 1814 152; Flute Player, 149; Waiting, 1511; Napoléon III, 1512; The Reader, 149; The Poet, 149; The Three Smokers, 149; His own Portrait, 1514.

Memling: Virgin and donors, 20; Old Woman, 78; St. John the Baptis, 78; A Churchman, 79; St. Sébastian, 79; Resurrection, 79; Ascension, 76; The Marriage of St. Cathe-

rine. 82.

Memmi (Lippo): St. Peter, 27.

Menageot: Allegory, 120.

Ménil de la Tour: S. Peter's Denia, 10

Mercier: The Juggler, 126.

Metsu: Admiral van Tromp, 92; Cook peeling apples, 92; The Chemist, 93; The Herb Marke , Amsterdam, 93; The Visit, 96; The Woman taken in adultery, 97; Music

Leison, 98; Still-life, 98. Meulen (Van der) : View of Vincennes, 70; Crossing the Rhine, 70; A fight near the Bruges Canal, 70; Military Convoy 86; Halt of horsemen, 86; Bathle, 86; Battle near a Bridge, 86; Chateau of Fon'ainebleau, 110; Entrance of Louis XIV and the Queen into Arras, II; The taking of Valenciennes by Louis XIV, 110; The Arrival of the King at the camb of Maestrich, III.

Michallon : Landscape, 146.

Michel (Georges): Montmartre, 146; Interior of the Forest, 146;

Mierevelt: Portrait of Barneveldt 92

Mieris (Van) : Game Seller, 93; Soap Bubbles, 93; Woman in her toilet, 98; Dutch family,

08: Tea. 98

Mignard: St. Cecilia, 110; The Virgin with the Grapes 110; Mme de Maintenon, 110; His own portrait, 110; The Woman of Samaria, 111; Christ on he road to Calvary, III The Grand Dauphin and his tamily III.

Mignon: Flowers, 85; Flowers and Fruits,

Mignon (A.): Chaffinch's Nest, 85.

Milanes: School of the xvith Century: Bust of a woman, 125.

Milet (Francisque): Landscape, 86.

Miller: Spring, 123; The Gleaners, 123; Bathers, 147; The Church of Greville, 147;

Sewing, 147; The Weed-burner, 147; The Binders, 149; Winnowing, 149; Woodchopper, 149; Washerwoman, 149; Harvesters at dinner, 147; Winnowing, 152: The Woman at the Well, 152: The little Shepherdess, 152; Knitting, 152; The Sheepfold, 152; The Shepherdess, 152; The Angelus, 152; The Spinner, 152; (hurning, 147; Portraits, 147; Bathers, 147: Haymaker resting, 147.

Mol (Van): Descent from the Cross, 70. Mol (Attr. to Van): Study of a head, 87. Mola (Francesco): St. John the Baptist preach-

ing, 55; St. Bruno's Vision, 55. Molenaer (Attrib. to): Mandolin Player, 90.

Monaco (see Lorenzo Monaco).

Monet (Claude): Rouen Cathedral, 156; Rouen Cathedral, 158; A cart, 159; Giverny, 159; The Houses of Parliament, 159; The Seine at Port-Villier, 159; Argenteuil, 159; Regatta at Argenteuil, 151 5, 159; Two pictures of water lilies, 159; Rouen Cathedral, 159; Rouen Cathedral, 1514; Woman with Umbrella, 1514; Rocks at Belle-Ile, 1514; In the Garden, 151 5; His own head, 1515; Hoarfrost, 1516; The Déjeuner, 1516; Corner of a room, 1515; The Seine at Vétheuil, 159; St Lazare Station, 1514. Monnoyer: Flowers, 127; Flowers, 127.

Montagna: Concert of Children, 36; Ecce

Homo, 36.

Monticelli: Bathers, 1513; Promenade, 1514. Morales: Christ carrying the Cross, 56.

Moreau (L. G.): Meudon, 120; Near Paris,

120; Landscape, 120.

Moreau (Gustave): The Apparition, 1511; Phaton, 1512; Rape of Europa, 1512; Calvary, 1512; Jason, 1512; Pieta, 1513; Samson and Delilah, 1513; Orpheus, 1513; Small Compositions, 1513.

Moretto of Brescia: St. Bernardino and St. Louis of Toulouse, 43; St. Bonaventure and

St. Anthony of Padua, 43.

Morisot (Berthe): Hortensias, 1514; Her Sister, 1514; Young Woman at a Ball,

Morland: The halt, 144; Interior of a stable,

Moro (Antonio): The Dwarf of Charles V, 84 : Portrait, 84.

Moroni: Portrait, 45.

Mostaert (Jan): Portrait of Johann van Wassenaer, 84.

Mottez: Mme Mottez, 123.

Moucheron: Starting out hunting, 91. Mulready: The drinking place, 144.

Murillo: Miracle of the Angels, 56; Portrait of Quevedo, 56; Portrait of the Duke of Ossuna, 56; Woman's Portrait, 56; The

Immaculate Conception, 57; Christ in the Garden of Olives, 57; Virgin in glory, 57; Christ at the column, 57; Virgin with the Diadem, 57; Birth of the Virgin, 57; Holy Family, 57; Immaculate Conception, 64; The Beggar bov, 64; The Virgin between St. Dominic and St. Catharine, 155; St. John, 155.

Muziano: St. Thomas, 46.

\_\_\_\_ N \_\_

Nanteuil (R.): Turenne, 110; Portrait of a man, III; Man's Portrait, III.

Natoire: Juno, 118; Triumph of Bacchus,

Nattier: The Magdalen, 118; Portrait, 119; Mme de Lambesc, 126: Mme Henriette. daughter of Louis XV, 127; A knight of Malta, 127; Woman's Figure, 155; The Duc of Chaulnes, 155.

Neef (Peters): Interior of a Church, 86. Neer (Van der): Dutch Village, 71; Canal,

92; Entry to an Inn, 92.

Neer (Van der) the Younger: Fish-wife, 97. Neri di Bicci: Virgin and Child, 28; The Annunciation, 28.

Neroccio di Bartolommeo: Virgin and Child, 28.

Netscher: The young Princess, 90; The singing lesson, 93; The Cello lesson, 93; Venus mourning Adonis, 98.

Nickelle (Van): Hall of a palace, 92.

Nicolo Alunno: Scenes from the Passion, 35. Nicolo di Pietro Gerini: Coronation of the Virgin, 27; Virgin and Child, 27.

Octavien: The Fair at Bezons, 118. Ollivier: Tea at the prince of Conti's, at the

Temple, 120.

Oost (Van): St. Charles at Milan, 90. Oostsanen (Van): St. Catherine and St. Bar-

bara, 84. Oostsanen (School of Van): St. Catherine and

St. Martha, 84. Opie (I.): Woman in white, 148.

Orley (Van): Holy Family, 79.

Os (Van) : Flowers, 98.

Ostade (A. Van): Interior, 90; Winter, 90; Reading the news, 90; Drinker, 90; The reader, 90; Interior of an Inn, 90; Interior of school, 91; Interior, 91; Fish Market, 91; The Merchant, 91; The Schoolmaster, 92; Smoker, 93: The Painter's family, 93; The Drinker, 97; The Halt, 97; Interior in a Cot-

tage, 98; Frozen Canal in Holland, 98. Ostade (Isack Van): The pig-sty, 91; The Halt, 92; Frozen Canal, 98.

Oudry: Dog and game, 118; Landscape, 118; Comic opera farm, 118; A double bass and book of music, 126.

\_\_\_\_\_P =

Pagnest: General de la Salle, 125; M. Nanteuil la Norville, 124.

Palamedes: Man's portrait, 93.

Palma Vecchio: Adoration of the Shepherds,

Palmezzano: Dead Christ, 35.

Panini: Feast, 55; Concert, 55; Concert at Rome, 55; Interior of St. Peter's at Rome, 55; Architecture, 56; Feast, 56; Antique ruins, 126; Ruins of the Temple of Concord, 127.

Paolo Uccello: Portraits, 27; Battle, 27. Parentino (Bern): Adoration of the Magi, 43. Parrocel: Louis XIV crossing the Rhine, 111;

Halt of the King's Retinue, 111.

Patel: Landscape, 118.

Patel (Attr. to): January, 118; Landscape

119; Avril, 118.

Pater: Outdoor Fête, 119; Bathers, 126; Comedians, 126; The Toilet, 126; Conversation, 127.

Pedro Diaz d'Orviedo: Enthronment > St. Isidore, 78.

Pellegrini: Allegory, 56.

Pencz (Attrib. to G.): St. Mark, 85. Pereda: Fruits and musical instruments, 56.

Perréal (Attr. to J.): Virgin and donor, 100. Perrier: Acis and Galatea, 101; Aeneas and the Harpies, 101; Orpheus and Pluto, 108.

Perronneau: The Elder Adam, 119; Oudry, 119; The engraver Cars, 148; A little girl,

Perugino: Holy Family with St. Catherine, 35; St. Paul, 35.

Perugino (School of): Virgin and Child, 35. Perugino: Virgin and Child, 35; Combat of Love and Chastity, 36; St. Sebastian, 38.

Pesellino: St. Francis, St. Cosimo and St. Damien, 28.

Pesellino (School of): Virgin and Child, 28;

Nativity, 32. Peter of Cortona: Virgin and Child, 44; Birth of the Virgin, 46; Meeting of Dido and Aeneas, 54; Virgin and Child, 54; Jacob

and Laban, 55. Phillips: Lamartine, 144.

Picot: Love and Psyche, 125.

Piero di Cosimo: Virgin and Child, 28. Piero di Cosimo (School of) : Coronation of the

Virgin, 37.

Pierre: Aglorus metamorphosed into a stone, 118.

Pietro Lorenzetti (School of): Calvary, 26; Birth of St. John the Baptist, 27.

Pinturrichio: Virgin and Child, 29.

Pisa (School of): Burial of St. Bernard, 27. Pisanello: Princess of the Este Family, 33. Pissarro: Hoar Frost, 159; The Washing-Place, 154 4; Red Roofs, 151 4; Road across the fields, 1514; Under the Trees, 1515; The Kitchen Garden, 1515; Wheelbarrow,

151 4. Poel (Van der): Cottage, 90; Rustic House,

Poelenburg; View of the Palatine Rome, 92;

Pasturage, 92; Women bathing, 9. Pontormo (see Carucci).

Pot (H.): Charles I, 92.

Potter (P.), Horses at the door of a cottage, 91; A loose Horse, 92; The Meadow, 97; A

wood at the Hague, 98.

Pourbus: The last Supper, 65; St. Francis, 70; Henri IV, 102; Henri IV in black, 102; Guillaume du Vair, 103; Marie of Medici,

Poussin: Bacchanal, 107; Moses, 107; The Schoolmaster, 108; Eliezer and Rebecca, 108; The Israelites collecting manna in the desert, 108; The Plague of the Phillistines, 108; Diogenes, 108; The Earthly Paradise, 108; Echo and Narcissus, 108; Apparition of the Virgin, 109; The Blind men of Jericho, 109; Salomon, 109; Summer, 109; Ruth and Boaz, 109; Christ breaking bread, 109; Triumph of Flora, 109; Appollo and Daphne 109; Autumn, 109; Moses changing Aaron's rod into a serpent, 109; The Concert, 109; The Assumption, 109; The Death of Saphira, 109; Ecstasy of St. Paul, 109; His own Portrait, 109; The Triumph of Truth, 109; Holy Family, 109; The woman taken in adultery, 109; Winter, 109; Moses as a Child, 110; St. John baptizing the people, 110; Portrait, 110; Bacchanal, 110; St. François-Xavier, 110; The Rape of the Sabines, 110; Pyrrhus saved at night, 110; Holy Family, 111; Adoration of the Magi, III; Ulysses recognizes Achilles, III; Appolo and the poet, 112; Orpheus and Eurydice, 114; Arcadian Shepherds, 115; The Funeral of Phocion, 116.

Preti: Martyrdom of St. Andrew, 55. Proceacini: Holy Family, 55.

Prudhon: Diana pleading with Jupiter, 120; Christ, 120; Portrait, 120; Mme Jarre, 120; Christ on the Cross, 120; M. Vallet, 120; The Assumption of the Virgin, 120; Wisdom bringing back Truth, 120; Study, 120: Mmo de Versigny, 121; Nymph and Cupids,

121; Allegory, 121; Baron Denon, 121; Portrait of the Empress Josephine at Mal-maison, 131; Justice and Divine Vengeance pursuing Crime, 131; Psyche transported by Zephyr, 132; Zephyr, 154.

Puget (François): Pierre Puget, 109; Musi-

cians and Artists, III.

Puvis de Chavannes: Girls by the sea, 159; The poor Fisherman, 1513; Hope, 1513; St. Geneviève revictualling Paris, 151 8. Pynacker: Landscape, 91; The Inn, 91;

Landscape, 98.

Pynas: The Entombment, QI.

## =R=

Raeburn: A pensioner, 144; Miss Anna Moore, 144; Mrs. Maconochie and her Child, 144, Hay of Spot, 144.

Raffaellino del Garbo: Coronation of the Virgin, 37.

Raffet: Soldier of the First Republic, 146; The Retreat from Russia, 146.

Ramsay: Queen Charlotte, 144.

Raoux: Telemachus and Calypso,

Girl reading, 125.

Raphael: Holy Family of Francis I, 23; St. Michael crushing Satan, 25; St. John the Baptist, 44; Abundance, 44; Balthazar Castiglione, 44; Portrait of a young man, 44; The Virgin with the Diadem, 48; Apollo and Marsyas, 48; La Belle Jardinière, 50; Jane d'Aragon, 54; St. Michael, 59; St. George and the Dragon, 59.

Raphael (Attr. to): Head of St. Elizabeth, 44; Portraits of two men, 44 St. Margaret, 44;

Holy Family, 44.

Raphael (School of): St. Catherine of Alexandria, 44; Ezekiel's Vision, 44.

Raphael (Atter): Virgin and Child, 46.

Ravensteyn , Portrait, 90.

Ravestein: Portrait, 125.

Ravier: Landscapes, 1511.

Redon (O.): Closed Eyes, 1513. Regamey: Cuirassiers, 1511.

Regnault (H.): General Prim, 123; Comtesse de Barck, 1512; Mme Fouques-Duparc, 1511, The Execution at Granada, 1511. Regnault (J. B.): The three Graces, 126.

Rembrandt: St. Mathew and an Angel, 65; His own Portrait, 71; Venus and Cupid, 71; A Young Man, 71; Portrait, 71; Himself at thirty, 71; Old man, 71; Bullock's Carcase, 71; Himself in a Bonnet, 71; The Supper at Emmaüs, 71; In his old age, 72; Hendrickje Stoffels, 72; Bathsheba, 73; The Good Samaritan, 73; Woman bathing, 92; Philosopher in meditation, 92; Philosopher, 92; The Angel leaving Tobit's Family, 92; A Hermit reading, 92; Holy Family, 92; Jew, 92; The Supper at Emmaüs, 95.

Reni (see Guido Reni).

Renoir: Portrait, 1514; Torso of a Girl in the Sun, 1514; The Swing, 1514; Landscape, 1514; Girl with a Rose, 1514; Banville, 151 4; Moulin de la Galette, 151 10; M<sup>me</sup> Charpentier, 151 <sup>4</sup>; Girls at the Piano, 151 <sup>5</sup>; Gabrielle, 151 <sup>5</sup>; M<sup>me</sup> Charpentier, 151 <sup>5</sup>; Nymphs, 151 <sup>5</sup>; The Seine at Champrosav, 1516; Woman reclining, 1516; Young Woman sitting, 159.

Restout: Hermione with the Shepherds, 118. Reynolds: Woman's portrait, 144; Master

Hare, 144.

Rhenish School (of xivth century): Scenes

of the Life of Christ, ISI1.

Ribera: St. Paul the Eremite, 56; Virgin and Child, 56; The Club foot, 56; Christ at the Tomb, 61; Adoration of the Shepherds, 61. Ribera (Attr. to): A philosopher, 56; Christ

at the Tomb, 56. Ribot: The Sermon, 1513; Mending, 1513;

St. Sebastian, 151 4.

Ricard: Mme de Calonne, 1512; Study of a woman, 123; Portrait of Heilbuth, 122; His own portrait, 1512; Paul de Musset, 1512; St. Catherine, 1511; Stephen Heller. 1511; Felix Abram, 123.

Ricci (Sebastiano): Allegory, 56.

Riccio: Holy Family, 55.

Rigaud: Bossuet, 110; Philippe V. 110; Unknown Persons, III; The Presentation in the Temple, III ; Le Brun and Mignard, III; Louis XIV, II5; Unknown Portraits, 118; Marie Serre, 118; Portrait of a man, 126; Cardinal de Polignac, 126; Old man, 126; Pierre de Bérulle, 126; Portrait of the duke de Lesdiguière, 127.

Robert (Hubert): Pont du Gard, III: The long Gallery at the Louvre, 119: A Park. 119; The Cascade, 119; Ruins of a Temple, 119; Ruins, 120; Antique Temple, 120; Landscape, 127; Waterfalls of Tivoli, 127; A twisting staircase, 127; A fountain, 127.

Robert (Léopold): Harvesters and Pilgrims, 146.

Robert-Fleury: Galileo, 1513; Christopher Columbus, 1513; The Conférence at Poissy, 151 3.

Roghman: Landscape, 98.

Rokes: Flemish interior, 90; Interior of a Kitchen, 97.

Rokes (Attr. to) Interior of a Pot-House, 91.

Roll: Farmer's Girl, 1513.

Romano Antoniazzo: Virgin and Child, 37. Romano (Giulio): Nativity, 25; Venus and Vulcan, 44; Triumph of Titus and Vespasian, 46; Portrait, 46.

Romenalli: The Manna, 55; Venus and Adonis, 126.

Remney: Portrait of the Artist, 144; Stanley,

144.

Rosa (see Salvator Rosa).

Rosalba Carriera: 148.

Roselli (Attr. to Cosimo): Annunciation, 28. Roslin: Portrait, 120; His own portrait, 120.

Rosselli: David's Triumph, 55.

Rottenhammer: Death of Adonis, 85. Rouget: Mmo Mollien, 124; M. de Cailleux,

Rousseau (Th.): Edge of the Forest of Fontainebleau towards Brôle, 137; A Marsh in the Landes, 147; The «Vieux Dormoir» at Barbizon, 147; Banks of the Loire, 149; A plain, 149; Oaks, 150; Storm effect, 147; The Chesnut Avenue, 147; The edge of the forest, 147; The Pool, 152; Road in the forest, 152; The Cart, 152; The Forest of Isle-Adam, 152; The Pool with the oak tree, 152; The Foot bridge, 152; Spring, 149; Fisherman, 149; Village in a Wood, 149; Plain in the Pyrences, 149; Sunset, 149; River Bank, 147; Hillside, 149; The Ferry,

Rubens: Henri de Vicq, 65; Sketches. 65; Portrail of Suzanne Fourment, 65; Thomyris, 65; Virgin surrounded with angels, 65; The Tournament, 65; Triumph of Religion, 65; Anne of Austria, 65; Kermesse, 67; Lot's Flight, 68; Helena Fourment and her Children, 68; Christ on the Cross, 70; Elias, 70: Adoration of the Magi, 70; Landscape, 70 : Portrait of the Mother of Marie de Medici, 70; Diogenes, 76; Portrait of the Father of Marie de Medici, 76; Marie of Medici, 76; Landscape, 76; Birth of Marie of Medici, 77; Marie's Education, 77; The Queen's Government, 77; The Fales, 77°; Henri IV receiving the portrait of Marie de Medici, 77; The Marriage, 77; Henri and Marie de Medici meet at Lyons, 77; Birth of Louis XIII, 77; Henri IV leaves government to the Queen, 77; The Death of Henri IV, 77; The Queen's government, 77; The Tourney to the Bridge of Cé, 78; The Exchange of Princesses, 78; Felicity under the Regency, 78; The Majority of Louis XIII, 78; The Flight from Blois, 78; The Reconciliation of the Ouecn and her son, 78; The Conclusion of Peace, 78; Interview of the Queen with her son, 78; The Triumph of Truth, 78; Disembarcation of Marie of Medici at Marseille, 80; Coronation of the Queen at St. Denis, 80; Resurrection of Lazarus, 86; The Flight into Egypt, 86; Study, 87; Abraham and Melchizedeck, 87; Marie of Medici, 87; Abraham's Sacrifice, 87; The Raising of the Cross, 87; Philopoemen, 87; Coronation of the Virgin, 87 St. John, 87; Landscape, 87; Woman's profile, 155; Ixion deceived by Juno, 157.

Rubens (Attr. to): A Watering place, 86. Rubens (School of): Diana asleep, 87; Woman with a mandolin, 87; Bust of old man, 87; The Birth of a prince, 126; Job tormented by demons, 126; Battle of bears and tigers, 126; A horse attacked by lions, 127.

Russel: Girl with cherries, 144. Ruthart (C.): Bear Hunt, 85.

Ruysdael (Jacob Van): The beam of sunlight, 70; The Bush, 71; Storm, 74; The Forest, 71; Landscape, 92; Entrance to a wood, 97.

Ruysdael (Salomon): River Bank, 71; The Tower, 91; The Ferry, 92.

Ryckaert: Interior of a Studio, 65.

Sacchi (Fr.): The four Doctors of the Church,

Saint-Aubin : The Dream, 120.

Salvator Rosa: Tobias and the Angel, 55; Apparition of Samuel to Saul, 55; Battle, 55: Landscape, 60. Salviati: Incredulity of St. Thomas, 46.

Sano di Pietro: Episodes in the life of St. Jerome, St. Jerome in the desert, 27; St. Jerome's dream, 27; The story of the lion; Death of St. Jerome, 27; Apparition of St. Jerome, 27.

Santerre: Susannah, 118.

Santvoort: The supper at Emmails, 91.

Sassoferato: Holy Family, 46.

Savery (R.): Bohemian horsemen, 84. Savoldo: Gaston de Foix, 45; Portrait, 45. Schalken: Holy Family, 91; Old man, 97.

Schedone: Holy Family, 55. Scheffer (Ary): Souliot Women, 123; The

death of Géricault, 147; Paolo und Francesca, 146; St. Augustin and St. Monica, 146; Mile Faveau, 147.

Schiavone (Gregorio): Virgin and Child, 43. Schweickhardt: Skaters on a canal, 86. Scorel (Attr. to Van): Portrait of Paracel-

sus, 84.

Sebald-Beham: Story of David, 85.

Sebastian del Piombo: Holy Family, 45: Visitation, 53; Catherina Colonna, 145. Siberechts: Out-of-door scene, 86.

Siena (School of) : St. Jerome, 26; Virgin and Child, 26; St. Peter and St. Paul, 27; St. Nicholas of Bari, 156.

Sigalor: The young Courtisan, 146. Signorelli (see Francesco Signorelli and Luca Signorelli).

Silvestre: St. Benedict resuscitating a Child,

Simon de Châlons: Incredulity of St. Thomas,

Sisley: Snow at Veneux-Nadon, 159; Spring, 159; Moret, 159; Flood at Port-Marly, 159; Flood, 159; London Regatta, 1516; A Street at Louveciennes, 1515; Pissaro and Claude Monet, 1515; Under the Trees, 1515; Banks of the Seine, 1515; The Alley, 1514; Edge of the Forest, 1514; St Mammes, 1514; Edge of the Wood, 159; Snow at Louveciennes, 159.

Snyders: Noah's Ark, 15; The earthly Paradise, 65; Boar Hunt, 65; Fighting Dogs, 70; The Fish Seller. 70; Fruits and Animals, 76; Fruit, 87; Busket of Fruit, 87; Birds,

125; The Gim - Seller, 127.

Sodoma: Love and Chastity, 157. Solario (A.): St. John the Baptist, 43; Charles d'Amboise, 43; Calvary, 43; The Virgin of the green cushion , 47.

Solimena: Heliodorus driven from the Temple,

Spada: Aeneas leaving Troy, 55.

Spagna: St. Francis of Assisi receiving the stigmata, 35; Virgin and the Child, 35; Nativity, 35.

Spagna (Attr. to): Christ at the Sepulchre, 35; St. Jerome in the wilderness, 35.

Spanish School: Man's Portrait, 57; A lady in prayer, 155.

Starnina (Gherardo): Virgin and Child, 27. Staveren: Savant in his Study, 97.

Steen (Tan): Merrynaking in an Inn, 92;

Bad Company, 93; Family feast, 94. Steenwyck: Christ with Mary and Martha 91. Stella: St. Cecilia, 107; Christ receiving the

Virgin in Heaven, 108. Streck: Still-Life, 90.

Stretes (Attr. to Guillion) : Supposed Portrait of Edward VI of England, 84.

Strozzi (Attr. to Bern.) : An old man and two

children, 55.

Subleyras: The Magdalen at the feet of Christ, 117; The Falcon, 117. The Mass of St. Basil, 118; Martyrdom of St. Peter, 118; Magdalen at the feet of the Christ, 118; The Empereur Theodosius and St. Ambrose, 119; St. Benedict, 119.

Suster (or Zustris): Venus, 84. Sustermans: Leopold of Medici, 126. Swanevelt (Van): Landscape, 98.

Sweerts: Interior of a Guardhouse, 92.

Taddeo di Bartolo: Calvary, 26.

Tassaert: His own Studio, 1512; Pygmalion, ISIª .

Taunay: The Parade, 121. Temple (Van den): Portrait of a woman,

Teniers: Village Feast, 70; Hawking the Heron, 70; Works of Mercy, 76; St. Anthony, 76; Interior of a Tavern, 76; Interior of an Inn, 86; Landscape with figures, 86; Inn, near a river, 86; Soup-Bubbles, 86; St. Peter's Denial, 86; A Villager 86; Smoker, 86; The knife-grinder, 86; Dance of Peasants, 86; Interior of an Inn, 86; Landscape, 87; Asking Alms, 87; Kermesse, 87; Pot-House, 87; Village Fête, 87; Virgin and Child, 87; Dead Christ, 87; A sweep, 87; Pot-House, 87; Winter, 87; The Duet, 87; Temptation of St. Antony, 87; Bowls players, 87; Guitar Players, 87; Summer, 87; Landscape, 87; Man drinking and man smoking, 87; Pot-House, 87; Landscape, 87; Landscape, 127 Teniers (the Younger): The Prodigal Son at

Table, 66.

Terburg: Reading Lesson, 90; Music Lesson, 93; The Gallant, 96; Assembly of Ecclesiastics, 97; Concert, 97.

Thulden (Van): Ferdinand of Austria, 76. Tiepolo: A Banner, 55: The Triumph of Religion, 56; The last Supper, 56; The Virgin appearing to St. Jerome, 126; Appollo and Daphne, 155; Allegory, 155. Tintoret: Susannah, 22; His own Por-

trait, 45; Christ with Angels, 45; Paradise, 45; Portrait, 45; Senator Mocenigo, 125. Tintoret (Attr. to) : A lady at her toilet, 154.

Tissot: Young Woman, 1512; Portraits in a

Park, 1513.

Titian: Jupiter and Antiope, 21; The Entombment, 24; The Supper of Emmaüs, 25; Christ crowned with thorns, 25; St. Jerome, 45; Small Holy Family, 45; Holy Family, 45; Knight of Malta, 45; Portrait of unknown man, 45; Holy Family, 45; Christ and his executioners, 46; Council of Trent, 46; Unknown man, 46; The man with the glove, 49; The Virgin with the rabbit, 49; Alfonso of Ferrara and Laura di Dianti, 51; Francis I, 54; Allegory in honour of Alfonso d'Avalos, 59; Vincenzo Capello, 155.

Titian (School of) : Holy Family, 45.

Tocque: Marie Leczinska, 117; Portrait of the Dauphin, 118; Mme Danger, 118; Galloche, 118; Du Marsais, 127.

Toulouse-Lautrec (see Lautrec).

Tristan: St. Francis of Assisi, 56.

Troy (Fr. de) : Esther's Toilet, 118; Esther fainting, 118; The Musician Mouton, 126; Portrait, 126; Woman's head, 126; A Councillor, 127.

Troyon: The Return to the Farm, 122; | ! Bullocks going out to labour, 14; Feeding chickens, 149; Turkeys, 149; The Drinking place, 149; The Heighs of Suresnes, 149; The Fence, 145; The Bull, 152; Going to Market, 152; Dogs; 151; The white Cow, 152; The brown Cow, 152; The Gate, 150; The Herd, 149; Meeting of the Herds, 149; The Flock, 149; The small Flock, 149; Dogs, 152; Pasture, 152.

Trutat: Nude woman, 146. Tura (see Cosimo Tura).

Turchi: Death of Cleopatra, 46; Samson and Dalilah, 55; The woman taken in Adulterv. 55

Turino Vanni: Virgin and Child, 27. Turner: View of the Pont-Neuf, 144; Seapiece, 144

Ucello ((Paolo): Portraits, 27; Battle, 27. Umbrian School: Virgin and Child, 35; St. Sebastian, 44. Uden : Landscape, 96.

Vaenius (Otto): The Painter and his family,

Vaillant (Valleran): The Young Draughtsman, III.

Valentin: An Inn, 102; Musicians, 108;

The Judgment of Solomon, 111. Vallin: Temptation of St. Anthony, 120.

Van Dyck (see Dyck).

Van der Goes: The Entombment, 79.

Van Gogh (see Gogh).

Vanni (Fr.): Martyrdom of St. Irene, 155. Vanni (Turino): Virgin and Child, 27.

Van Orley (see Orley).

Varotari: Venus and Cupid, 45.

Velasquez: Portrait of a Girl, 56; Philip IV, 56; Group of thirteen people, 57; Marie-Anne, 57; Philip IV, 57; Portrait of the Infanta Margarita-Maria, 62.

Velasquez (Attr. to): Portrait of Don Pedro

of Altamira, 57.

Velde (Ad. Van de): Landscape with animals, 00: Landscape and animals, 91: Frozen Canal, 92; Sea piece, 92; Scheveningen, 93; The painter's family, 97; Landscape and animals, 97; Landscape and animals,

Venetian School: Life of the Virgin, 27; Virgin and Child, 27; Life of the Virgin, 28; Woman's Portrait, 45; Woman's head, 45;

Portrait, 45; The Beheading of St. John the Baptist, 46; Portrait, 126.

Veneziano (Lorenzo): Virgin and Child, 26 Venne (Van de) : Fête, 91.

Verdier: Mercury putting Argus to Sleep, 118. Verkolie: Proserpine plucking flowers with her maidens, 98; Interior, 98.

Ver Meer of Delft: The Lacemaker, 96. Vernet (H.): The Barrier of Clichy, 146.

Vernet (Joseph): Bridge and Castle of St. Angelo, 119; The Ponte Rotto at Rome, 119; Sea piece, 120; View of the town and sea at Toulon, 120; The port of Marseilles, 120; The Bathers, 120; Landscape, 120; Night, 120; Sunset, 121.

Verona (School of): The triumph of Venus,

Veronese: Supper at Emmaüs, 23; Supper at Cana of Galilee, 22; The Supper at the house of Simon the Pharisee, 24; Jupiter destroying the Vices, 25; St. Mark crowning the Virtues, 25; Esther before Ahasuerus, 25; Susannah and the Elders, 25; Holy Family, 45; Calvary, 45; Portrait, 45; Sodom, 45; Christ Carrying the Cross, 45; Holy Family, 45; Christ healing Peter's wife's mother, 45; Portrait, 46; Portrait of a blond woman, 155

Veronese (School of): Portrait, 45. Verrochio (School of): Virgin and Child, 29. Verspronck: Portrait, 92; Woman's portrait,

98; Portrait, 155. Vestier : Portrait of Doven, 120 : His wife, 121;

Portruit, 125.

Vien: St. Germain and St. Vincent, 111; The

sleeping Hermit, 120.

Vigée-Lebrun (Mme): Portrait of Hubert Robert, 120; Joseph Vernet, 121; Herself and her daughter, 121; Mme Molé-Raymond, 121; Peace bringing Abundance, 121; Portrait of the artist and her daughter, 132.

Vignon: Landscape, 1513.

Villaviciencio: Eating Mussels, 154.

Vincent: Zeuxis, 121.

Vinci (Leonardo da): The Joconda (frontispiece and p. 54) : St. John the Baptist, 42; Presumed portrait of Lucrezia Crivelli, 43; Bacchus, 43; The Virgin of the Rocks, 47; The Virgin and Child with St. Anne, 52; Annunciation, 42.

Vinci (School of Leonardo da): Portrait of a Woman 43; Virgin and Child, 155.

Vinci (After Leonardo da) : Flemish Copy, 43; The Last Supper, 46.

Vivarini (see Antonio Vivarini nd Bartolommeo Vivarini).

Vliet (Van): Portrait, 92; Portrait, 97. Vlieger (De): Sea Piece, 92.

Voiriot: Portrait of Nattier, 118.

Vois: Woman cutting a lemon, 90; A painter,

Vos (de): The death of the roedeer, 127. Vos (Attr. to Cornelius de): Portrait of a woman, 87.

De Vos (Paul)(Attrib. to): Noah's Ark, 65; The Earthly Paradise, 65; Boar Hunt, 65. Vouet: Christ at the Tomb, 107; Christ on the

Cross, 108; Presentation in the Temple, 108; Victory, 109; Riches, 110; Faith, 111; Sussanah, 126; Eloquence, 126.

Voys: Unknown man, 97.

Vranck (Seb.): Sacking of a Village, 84.

Watteau: Dead Game, 126; Assembly, 126; The Jugdment of Paris, 127; A Pastoral, 127; Jupiter and Antiope, 127; Auumn, 127; A faux pas, 127; The Embarkation for Cythera, 129; Gilles, 142; The Buck 143; The Minx, 143.

Watteau (Attr. to): Old Man, 119. Watteau (School of): Country Dance, 119;

Planting of the Maypole, 119.

Weenix: The Robbers repulsed, 92; Game and sporting gear, 97; Sea Port, 97; Still-life, 97. Werff (Van der): Amateurs looking at Statues, 90; Dancing Nymph, 98; Magdalen in the desert, 98.

West Flanders (School of): The Supper at Cana, 84; Presentation in the Temple, 84.

Weyden (Roger van der): Christ, the Redeemer, 79.

Whistler: Portrait of his Mother, 123.

Wilson: Landscape, 144. Winterhalter, 149.

Wouwerman: Pilgrims, 90; Horseman and hunters halting, 91; The wooden bridge over the torrent, 91; Peasants on the bank of a river, 92; Halt of Horsemen, 92; The tower and Gateway of Nesle, 93; Cavalry Charge, 97; Starting out hunting, 97; The Fiding School, 98; Stag-Hunt, 98; Soldiers halting, 98.

Wynants: Landscape, 92; Landscape, 93; Edge of a Forest, 93.

Wyntrack: A Farm, 98.

\_\_\_\_ Z =

Zacchia: A musiciam, 44.
Zachtleven: Portrait of an artist, 93.
Zacht-Leven: Portrait of an Artist, 93;
Banks of the Rhine, 97.
Zaganelli da Cotignola (see Fra Zaganelli).
Zanobi Machiavelli: Virgin and Child, 29.

Zanobi Machiavelli: Virgin and Child, 29. Zeeman: View of the old Louvre, 91; Seapiece, 91.

Zeitblom (Barthelemy): The Annunciation,

Zénale (Attributed to): Circumcision, 37. Zuber: Seapiece, 151<sup>1</sup>. Zurbaran: St. Apollina, 56; St. Peter Nolas-

que, 56; Funeral of St. Bonaventure, 63. Zustris (see Suster).

am





# INDEX

# SCULPTURE AND DECORATIVE ART

Adam (L.-O.): 191. Agostino di Duccio: Virgin and Child, 183,

Allegrain: Diana bathing, 101: Venus bathing, 191.

Amadeo: Annunciation, 183.

Andrea: 183.

Anglier (François): Cardinal de Bérulle 190; Funeral monument of the Dukes of Longueville, 190; Tomb of the family de Thou, 190.

Antique Sarcophagi: 174.

Arms and Armour : 216-217; Sword of Charlemagne, 216; Shield and Helmet of Charles IX, 271; Ewer of Charles V, 217; Chased armour, 220.

Assyrian Antiquities (See Chaldwan and Assyrian Antiquities).

\_\_\_\_\_ B =

Barre: Rachel, 192.

Barye: 193; Tiger devouring an alligator. 199; Fight between a Centaur and a Labith.

Beauneveu (André) : Tomb of Philippe VI de Valois, 181.

Belloni: Mosaic executed after Gérard, 165. Benedetto da Majano: Bust of Filippo Strozzi, 183.

Bernini: Truth, 190; Statuette, 190. Biard (Pierre) : Renown, 181.

Bontemps (P.): Ch. de Maigny, 182.

Bouchardon: Love shaping his bow out of the club of Hercules, 106.

Boulle: Cabinets, 216.

Bronzes after the antique (xvith and xviith centuries): 174 and 178.

Bronzes of the Florentine School (Little): 220. Byzantine mosaïcs: 175 and 178.

Byzantine-silver work: The Holy Women at the Sepulchre, 217.

Cabet: 192.

Caffieri: Helvetius, 191.

Canova: 191.

Carpeaux: The Dance, 192 and 198; Busts, 192; Flora, 192; Ugolino, 192; Four quarters of the Globe, 192 and 198.

Cavelier: 192.

Cellini (Benvenuto): The Nymph of Fontai-

nebleau, 182.

Chaldæan and Assyrian Antiquities, 205-209; Statue of Goudea, 205, 207; Winged Bull, 207; Bas-reliefs from Khorsabad: Serving men, 205 and 207; Vulture stele, 206; Silver vase of Entema, 206 and 209; Assyrian Lion from Khorsabad, 206; Chaldean Gallery, 209; Case of various ob-

jects, 200. Chaleveau (Guillaume) (see Regnault): Tomb of Roberte Legendre, 181; Tomb of Louis

de Pouches, 181. Chapu: Joan of Arc, 193.

Chaudet : Cupid, 191 ; Phæbus, 191 ; Œdibus. IQI.

Chinard, 191.

Cleomenes: Roman orator, 172 and 176. Coffer of the time of Francis I: 220.

Colombe (Michel): St. George, Conqueror of the Dragon, 181 and 185.

Cortot: Soldier of Marathon, 191. Courteys (M.): Enamelled plaques, 216;

Enamelled plates and dishes, 217. Coustou (Guillaume) : Louis XV, 191 : Marie Leczinska, 191; Portrait of Nicolas Coustou,

191; Adonis resting after the Chase, 191; Darèras de la Tour, 120. Coustou (Nic.): Julius Cæsar, 191.

Coyzevox (Antoine): Colbert, 190; Le Brun.

190; the Duchess of Burgundy as Diana, 190; Grand Condé, 194; Tomb of Mazarin, 194 (see Le Hongre and Tuby).

Crown Diamonds: The Regent: 217. Cyprus (Antiquities from): 175: Vase from

Anathus, 175.

\_\_\_\_ D \_\_\_\_

Dalmata (Giovanni): Fragment of the decoration of a Tomb, 183.

Dalou: 193; Peasant, 199. Daumier : Ratapoil, 192.

David d'Angers : Medallions, 193; Philopæmen. 198.

Defernex : Mme Favart, 120.

Delphi (Antiquities from): 174; Reconstruction of the Votive Temple of Cnidus, 174. Desjardins, Mignard, 190.

Donatello: St. John the Baptist, 188, 220 Donatello (School of): Virgin and Child

Dubois (Paul): 193; Florentine singer, 199

\_\_\_\_\_E \_\_\_

Egyptian Antiquities: 200-204; Huge Sphinz of rose coloured granite, 200; The Zodiac of Denderah, 200; Gallery of Egyptian sculpture, 202; King Seti 1st and the goddess Hathor, 202; Horus pouring out a libation, 204; Ammon protecting Tut-ankhamon, 204; The seated Scribe, 204; Case of Egyptian jewelry, 203; Case of animals, 203.

Egyptian Antiquities: Portraits from Fayoum,

Enamels from the xith to the xvith Century: 216-217; Limoges Enamels, 216-217; Portrait of Jean Fouquet, 216; Case of enamels of the Middle ages, 219; Cases of enamels of the xvith century, 219; (see Courteys, Garnerius, Limosin, Monvaeroni, Pénicaud, Reymond).

Etruscan Antiquities: 212.

F

Falconet: Music, 191; A bather, 196.

Florentine school (Little Bronzes of the):

Fontaine (see Percier): Monumental Chimnevbiece, 166.

Francheville (P.): Figures, 182; Slaves in

bronze, 190. Franco Italian School: Tomb of Pius of Savoy, 181.

French Furniture: Louis XIV style, 226; Louis XV style, 225; Louis XVI style, 226.

French and Italian Medals: 220.

French Sculpture of the Middle Ages: 180-181; The Angel appearing to the shepherds, 180 and 184; King Solomon and the Queen of Sheba, 180 and 184; Charles V and Queen Jeanne de Bourbon, 180 and 185; St. Mathew writing at the dictation of the Angel, 181; Tomb of Philippe Pot, 181 and 185; Tomb of Charles IV, le Bel, and Jeanne d'Evreux, 181; Tomb of Philippe VI de Valois (Voir Beauneveu), 181; Romanesque Virgin, 184; Christ on the Cross, 184.

French Sculpture of the xvith Century. Change from gothic art to the art of the Renaissance, 181: Virgin, called of Écouen, 181; Virgin and child, from Champagne, 181; Virgin, called of Olivet, 181 and 186; Skeleton from the Cemetery of the Innocents,

French Sculpture of the Renaissance: Tomb of Philippe de Chabot, 182; Monument of the Shrine of St. Geneviève, 182. Furniture (see French Furniture).

\_\_\_\_ G \_\_\_\_

Galerie d'Apollon: 218. Garnerius: A cross, 216. German Pottery: 220.

Giovanni: 183.

Girardon: Decorative vases, 190.

Gold and Silver-work: 216-217; The Hand of Justice and the Sceptre, which were used at the Coronations of the French Kings, 216; Objects belonged to the Abbaye of St-Denis, 217 and 218; Virgin in silvergilt of Jeanne d'Evreux, 217 and 218.

Goujon (Jean): The Deposition and the four Evangelists, 182; Tritons and Nereids,

Goujon (Attr. to Jean) : The Caryatides, 166; Diana with the stag or Fountain of Diana, 182 and 186.

Greek Pottery: 212-215; Terra-cotta figures discovered at Myrina, 212; Tanagra figures, 214; White Attic Lecythi, 214; Greek vases, 212-215.

Greek and Roman bronzes: 211; Apollo of Piombino, 167 (see Kanahkos); Athlete

from Benevento, 211. Greek and Roman Jewelry, 211; Treasure

trove from Boscoreale, 211.

Greek Sculpture: 163-170, 174; Hera of Samos, 163 and 167; Archaic Apollos, 163; Archaic statuette in the form of a Xoanon, 163; Apollon (second quarter of Vth century), 163; Three bas-reliefs from the islands of Thasos, 163; The adoration of the flower, a funeral bas-relief, 163; Metopes from the Temple at Olympia, 164: An idol in the form of Xoanon, 16; A

## SCULPTURE AND DECORATIVE ART.

colossal torso of a Hero, 164; Base of the Borghese Tripod, 164; Hermes, Eurydice and Orpheus, 164; Greek Apollo transformed by the Romans into Bonus-Eventus, 164; Hermaphrodite de Velletri, 164; A colossal Minerva called "the Medici torso", 164; Venus of Falerone, 164; Melpomène, 165 and 168; Bust of Alexandre, 165; Bust of Homer 165; Cupid stringing the bow of Hercules, 165; Pallas of Velletri, 165 and 168; Polymnia, 165; Rustic Butcher, 165; Venus Genetrix or the" Freius Venus" 165 and 170; The Fighting or Borghese Gladiator, 165; The Borghese Centaur, 165; Mercury, called Richelieu's Mercury, 165; Silenus and Bacchus, 166 and 170 (see Lysippus, School of); The Tiber, 166; The Borghese Hermathrodite. 166: The Versailles Jupiter, 166; Demosthenes, 166; Posidonius, 166; Mercure, or a hero tastening his sandal, 166; Borghese Vase, 166; Discobolus at rest, 166; The Child with the goose, 166; Frieze of the Parthenon (see Pheidias' studio); Metope of the Parthenon (see Pheidias' studio); The Venus of Arles, 168; Apollo Sauroctonos, or the Lizard-Killer, 168; Borghese Mars, 168; The Venus of Milo, 169; The Victory of Samothrace, 169; Diana of Gabii, 170; Diana the Huntress, 170.

Guérin (Gilles): Tomb, 190.

Guillain (Simon): Tomb, 190; Louis XIII, Louis XIV and Anne of Austria, 194. Guillaume: 192.

\_\_\_ H =

Heraclea and Latmus (Antiquities from),

Houdon: Franklin. 120; Washington, 191; Voltaire. 191; Buffon, 191; Mirabeau, 191; Malesherbes, 191; Rousseau, 191; Houdon's wife, 191; His daughter Sabina, 191; Diana, 196; Diderot. 197; Abbé Aubert, 197; Louise Brongniard, 197.

Iberian Autiquities: 175; Bust of a Woman found at Elche, 175,

found at Elche, 175.
Italian Sculpture (Kivth, xvth and xvth centuries): 182-183, 188 (See Agostino di Duccio, Benedetto da Majano; Cellini (Benvenuto), Donatello, Laurana (Fr.), Robbia (Lucca della), Mantegazza, Michel-Ange, Mino da Fiesole, Rizzio (Andrea), Romano (Christoforo). Equestrian statue

of Robert Malatesta, 182; Doorway of the Palace Stanga of Cremona, 183.

Ivories: 220-222; Barberini Ivory 221 and 222; Ivories of the xth to the xivth century, 221; Descent from the Cross, 221; Gothic vories, 222; The Coronation of the Virgin, 222.

Jewelry (See Greek and Roman Jewelry). Jewels of the end of Middle Ages: 216. Jewels of the xvth and xvtth centuries, 217.

John of Bologna: Mercury, 181.

Jouffroy: 192.

\_\_\_\_ K =

Kanakhos, 211.

1.

Laurana (Attr. to Fr.): Unknown woman, 188. Legros (see Thiodon): Mythological subjects, 190.

Le Hongre (Et.): Mausoleum, 182. Le Hongre: Tomb of Mazarin, 194 (see

Coyzevox and Tuby). Lemoyne: Coypel, 191; Trudaine, 191.

Limoges: Enamels, 216.

Limosin (Léonard): St. Thomas with the head of François I, 217; St. Paul, 227; A Calvary with a portrait of François I, 217; A Resurrection with a portrait of Henri II, 217.

M

Magnesia (Antiquities from): 175; Fragments from the temple of Artemis at Leucophrys, 175.

Maindron: Velleda, 192.

Mantegazza: Bas-reliefs, 183.

Medals (see French and Italian Medals). Michael Angelo: The Slaves, 187.

Miletus (Antiquities from): 175.

Mino da Fiesole: Madonna, 183; Fragment of Tomb of Pope Paul II, 183; St. John the Baptist. 183.

Mino da Fiesole (School of): Virgin and Child, 188.

Monvaerni: Triptych, 217.

Mosaics: Byzantine mosaics, 175 and 178;

| (North African), 174; Roman mosaïc,                                                                   | 173. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Myron (Attr. to): Apollo, 164.<br>Mysia (Antiquities from), 175; Friezes<br>the temple of Assus, 175. | from |
| NN                                                                                                    |      |

North African Antiquities, 174.

Pajou: 191; Psyche, 196; Mme du Barry,

197.
Palissy (Bernard): 220; Dish, called the

"Temperance dish", 223. Pénicauds (Attr. to the): Enamel painting

Percier (see Fontaine): Monumental chimney-

piece, 106.

Persian Antiquities: 206; Fragments from the palace of Darius at Susa, 206; The Archer Frieze, 210; Capital from the Palace of Artuxerces Mnemon at Susa, 210. Pheidias (School of): Pallas of Velletri,

165.

Pheidias' Studio: Fragment of the Frieze of the Parthenon, 164 and 167; A Metope of the Parthenon, 164 and 167.

Pisalle: Mercury putting on his sandal, 196. Pilon (Germain): Valentine Balbiani, 182: Mater Dolorosa, 132; Fragments of sculpture and busts, 182; Tomb of René de Birague, 182 and 186; The three Graces, 182 and 186.

Pilon (Attr. to Germain): A dead Christ,

181.

Pilon (Attr. to the School of Germain), Mantelpiece from the château de Villeroy: 182.

Pisan School: Virgin of the Annunciation,

Pompeian painting: 213.

Pottery (see German Pottery, Greek Pottery, Renaissance Pottery).

Pradier: Psyche, 192; Niobe, 192; Atalanta, 192; Sapho, 192.

Praxitèle: 165; 166.

Prieur (Barth): Funeral monument to the

Constable Anne de Montmorency, 182. Prieur (Attr. to Barth): Fragments of e

tomb, 192.

Puget (P): Alexander and Diogenes, 190 and 195; Milo of Crotona, 190 and 195; Hercules, 190; Perseus and Andromeda, 190; Salle de Pugel, 195. \_\_\_\_\_ Q =

Quercia (Attr. to Jacopo della): Virgin and Child, 183.

\_\_\_\_ R ==

Ramey: Theseus and the Minotaur, 192. Regnault (Guillaume) (see Chaleveau): Tomb of Roberte Legendre, 181; Tomb of Louis de Poncher, 181.

Reliquaries, 217: The Reliquary of St. Potentian, 217; Chief Reliquary of St. Martin de

Sourdeilles, 217. Renaissance Bronzes: 220.

Renaissance Pottery, 220; Italian Faience, 220; Faience from Lyons, Rouen, and Moustiers, 220; Faience from Oiron or St. Porchaire, 223.

Reymond (P.): Enamelled dishes, 216. Rizzio (Andrea): Bas-reliefs in bronze, 182. Robbia (Lucca della): Terra-cottas, 183.

Robbia Studios (Della): Terra-cotta, 183. Rodin: St. John the Baptist, 151°; The Manwith the broken nose, 151°; Gustave Geffroy, 151°; Dalou, 151°; Jean-Paul Laurens, 151°.

Roman mosaïc: 173.

Roman sculpture: 172-178; Auguste, 172 and 176; Li ie, 172; Roman Orator, 172 and 176 (see Cleomenes); Septimius Severus, 172; Julian the Apostate, 173; Two reliefs, representing Mithras, 173; Agrippa, 176; Antiochus III. 176; Antinosus, 177; Lucius Verus, 177; Caracalla, 177; Octavia, sister of Augustus, 177; Galerie Denon, 178; Galeri: Molliem, 178.

Romano (Christoforo): Beatrice d'Este, 188. Rude: Joan of Arc, 192; Napoleon waking to immortality, 192; Mercury, 192; Nea-

politan Fisher boy, 198.

S

Salle of the Italian Renaissance: 187.

Sarcophagi: 174.

Sarrazin (Jacques): Tomb, 190.

Sculpture (See French sculpture, Greek sculpture, Italian sculpture, Roman sculpture). Seigneur (Jehan du): 192.

Settignano (Attr. to Desiderio da): Infant Christ, 183.

Silver-Work (see Byzantine Silver-Work and Gold-Work).

Slodtz (Seb.): 191.

Susiana (Antiquities from): 206; Statue of Oueen Napir-Asou, 208; The Stele of

## SCULPTURE AND DECORATIVE ART.

Hammourabi. 208; Stele of Naram-sin, King of Agaté, 208; Case of various objects, 209.

Syria (Antiquities from): 175.

\_T \_\_\_\_\_

Tacca (Pietro): Bust of John of Bologna, 182. Tapestries: Maximilian's Hunting-Scenes, 220.

Théodon (de) (see Legros): Mythological subjects, 190.

Vries (Adrien de): Mercury and Psyche, 181.

Venetian Glass: 220.

Warin: Louis XIIIth, 190; Richelieu, 190.

CORBEIL (S -ET-O)
IMPRIMERIE CRÉTÉ
7067 - 8 - 1931







